#### Le non-sens de l'existence

Les ramoneurs des accomplissements ont perdu leurs beosses de tromperie avec lesquelles ils lavaient la viande de la chance pour la vendre à un prix élevé aux illusions de la vie.

Maintenant ils les cherchent dans la boue des passions, une terre qui appartenait autrefois à l'amour, sur lequel la taverne des étoiles filantes a été construite dans les bouteilles sans fond de degrés hystériques qui engourdissent les horizons de toutes les pensées sur lesquelles est tiré le rideau de la mort de soi, de l'ivresse des questions dont les réponses s'endoement dans les fossés des luncttes des chevaux errants du non-suns de l'existence. HON-SENS DE L'EXISTENCE ET DE L'ÉTERNITÉ

LE NON-SENS DE L'EXISTENCE ET DE L'ÉTERNITÉ

Polyme

SORIN CERIN









1, rue Louis Veuillot, 29200 BREST editionsstellamaris@stellamarispoemes com Le non-sens de l'existence et de l'éternité



# LE NON-SENS DE L'EXISTENCE ET DE L'ÉTERNITÉ

Poèmes

Sorin Cerin

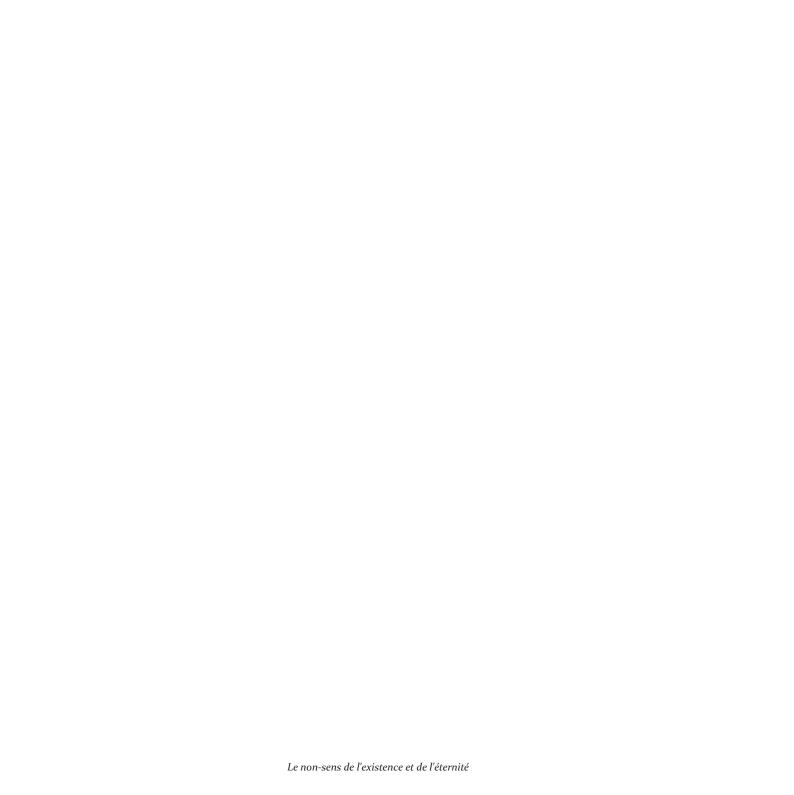

#### 1. Rêve et réalité

Dans le rêve, j'avais plus de volonté que dans la réalité de l'illusion de la vie.

Que peut être une fleur dans les literies du moment de ce monde ?

L'amour, icône, pris par les murs froids et insensibles d'une cathédrale de la débauche comme l'est la société de consommation qui consume nos vies pour un sens que nous ne découvrirons jamais.

Le bonheur pourrait-il être un brouillard dans les yeux de Dieu ou une lumière divine ?

# 2. Fatigue

Les racines profondes du coucher de soleil dans le sang des sentiments brisent la poussière des corps des mots dans une danse de nuits et jours entre vérité et mensonge.

Les herbes des questions se balancent paresseusement sur les paupières du coucher du soleil qui peuvent à peine rester entrouvertes dans l'horizon de quelques réponses qui semblent avoir migré vers les froides distances de l'oubli.

Seuls les claviers du piano brûlant de la mémoire frappent encore les cordes du doute sans réaliser que toute la nature humaine s'est endormie depuis longtemps, fatiguée et voûtée par le poids du péché originel qu'elle porte sur son dos depuis qu'elle est née.

#### 3. La hiérarchie de la vanité

Escaladant les rochers de la vie nous voulons comprendre le granit comme s'il s'agissait d'un roseau conscient de soi.

Nous démolissons les piliers de la nature de l'illusion de la vie en essayant de mettre à leur place un rêve beaucoup plus étrange de nous-mêmes.

Nous ruinons la faiblesse, croyant que la force est une mesure de la cupidité et non du caractère, devenant nos propres épaves qui errent vers nulle part.

Nous nous demandons qui nous sommes sans laisser les vagues du temps nous répondre à travers les jours pleins de signification qui passent comme s'ils n'existaient pas.

Les yeux de la société de consommation pourraient-ils n'être faits que pour regarder la hiérarchie de la vanité ?

#### 4. Prières amères

Des chapeaux austères de brouillard s'assoient sur le crépuscule des siècles commencent à rire, funèbres, regardant les cimetières des moments, que, nous, nous avons créés au nom du progrès.

Les routes de, terre déchirent nos corps attendus avec intérêt par des vers désolants de putréfaction, de fausseté et de démagogie à travers lesquels nous nageons dans notre éphémère.

Prières amères qui s'élèvent vers les illusions et qui semblent avoir perdu leurs royaumes des cieux pour tomber plus tard, avec leur poids de plomb, sur nos cœurs, les écrasant pour toujours.

# 5. Tempête de mots

Les épines de la vérité, possédées par les prières du futur, crucifiées par les histoires du pardon sur les champs de bataille entre moment et destin, s'enfoncent profondément dans la viande des cœurs, que vont-ils battre à partir de maintenant ? toute la souffrance du martyr, avec le nom de la Liberté.

Des plumes noires tombent dans le désert trouvé dans les veines du sang du désir, qui coulent chaotiquement de la blessure du passé, coulant chaotiquement de la blessure du passé rappelant le vol du bonheur.

Une tempête de mots sillonne le ciel des mémoires sans jamais s'asseoir sur le porche froid de la maison en ruines de l'âme.

# 6. Pureté et perfection

Les passions des feuilles rouillées des arbres de l'immortalité sont portées par les vents des yeux du ciel, des Couchers de Soleil vers les cœurs des nuits glacées qui ont perdu leur adresses à la table obscène des religions, qui se nourrissent des souffles de Vie les guidant au plus vite à la mort honorable de soi.

Les cathédrales des corps entrent dans la boue de la société de consommation, de la morale, ajoutant autant de poussière à un hectare d'âme pour élever les murs froids et impersonnels de la construction des lieux de culte de la vanité, ceux qui mettront aussi haut que possible la croix de la pureté et perfection.

## 7. Plaisirs charnels

Fées de pages de la vie, ils dansent lascivement la ballade de l'immortalité; dans le cimetière des pas de plomb ils ont disparu, dans le sort de personne, pour ne jamais revenir.

Becs gourmands d'illusions séduisantes de chance, ils attendent la grande proie des moments volés au coin du Destin, à chacun de nous.

Des mots lacustres pleurent dans des mélanges de martyrs placés aux fenêtres des bordels des journaux pour briller parmi les cris des jours noirs, des plaisirs charnels humiliés par le temps perdu.

# 8. L'étranger qui nous donne le soufflé

Les reptiles froids et insatiables des nuages du bonheur achètent autant que possible le ciel des rêves à partir du corps affaibli par la lumière divine de l'immortalité.

Leurs traces lavées par les pensées neigent avec désir sur la neige des rencontres qui blanchit le porche des yeux qui scrutent la distance, par l'Étranger qui nous donne le souffle et que nous appelons, parfois, Dieu.

Des temps qui ne comprennent pas leur Temps ont couvert de cette neige les souvenirs à la porte du cœur qui a longtemps voulu engager un sentiment pour déneiger la route d'accès vers la Vérité.

# 9. Sur des notes de piano

Je touche à peine les touches de piano de votre regard, je sens un frisson d'Immortalité, sur les cheveux peignés avec désir, des moments qui nous regardent à travers le miroir noirci par le corps fragile du souvenir.

Je ressens chaque note qui secoue la profondeur de l'univers de l'étranger en moi, chaque accord par lequel la beauté devient la reine du monde de lumière divine, de la parole de création qui nous a rencontrés, ici et maintenant et nulle part ailleurs, sur les notes de piano de cette existence qui semble être seulement la nôtre.

## 10. Le ciel de la mémoire

Savait-elle jamais, la lyre de l'amour, qu'elle perdra ses cordes de rêves, dans mon cœur ?

Seul le ciel de la mémoire peut avoir le courage de jouer avec la pluie de feu d'une réunion.

Les plates-formes froides et désertes des sentiments ne croient plus, depuis longtemps, aux trains des moments qui se sont noyés dans l'océan sans espaces ni temps de vos yeux.

Très belle déesse de la mort et du suicide recevez-moi dans votre vérité absolue et je vous donnerai tous les rêves et les espoirs de l'illusion de ma vie rassemblés avec sueur depuis que j'ai réalisé que j'existe.

# 11. Harmonie

Des pétales de rêves tombent de la rose du remords, portés par les vents d'automne des années, blanchis par les pas blessés par les illusions de la vie qui neigeaient avec sueur. L'harmonie a fondu plus tôt que le temps des destins qui, eux, ne reviendront jamais.

Des ailes sans le ciel des sentiments, survolant toujours les pierres tombales des souvenirs.

Les anneaux de mariage qui ne reconnaissent plus les mains des sentiments qui les portaient, ridées et battues par l'oubli.

# 12. Le feu de l'impuissance

Les champs de pensées deviennent verts dans la lumière divine du printemps défiant la poussière froide des corps qui cachent encore l'hiver de la solitude où neige encore la soif de sentiments, de chaleur, d'une vérité qui semble être morte il y a longtemps, à la croisée des chemins où les yeux du destin ils coulaient sur le fleuve de la vie, attirant dans leurs filets nos âmes qui se sont noyées dans la Séparation.

Seules les tombes des souvenirs sont restées, qui se reflètent dans les gouttes de pluie pleines du feu de l'impuissance.

#### 13. Perfection

Branches arrachées aux corps des saints, elles sont sèches au bord de la foi.

Les cimetières des mots alignent dans les âmes ce qu'ils veulent et espèrent dans la résurrection, dans un monde de la vie après la mort qu'ils veulent pour être parfaits.

Les voleurs des cœurs voient dans la perfection qu'ils peuvent voler autant que possible, Les médecins du désir, qu'ils peuvent trouver de nouveaux remèdes pour l'amour, Les paysans des jours, qu'ils peuvent labourer autant de moments que possible, mais les saints?

Ces conseillers, avec ou sans épaulettes, ont-ils encore quelque chose à désirer dans un monde de malentendus et d'aliénation de nous-mêmes, nous qui voyons la sainteté comme nous voulons et le monde de la vie après la mort ?

## 14. Débauche

La vie peut-elle être plus précieuse que le zéphyr cristallin de l'eau de l'oubli de tout ?

L'existence est un fantôme pris entre deux rêves, l'espace et le temps.

La paix sera toujours endetté à la guerre avec ses propres armes, la vanité de la démocratie et la dictature.

Quelle débauche n'a pas son monastère et quel meurtre, sa démocratie?

Seul l'espoir ne peut être falsifié, aux jeux de hasard de l'existence, avec d'autres significations du néant humain, peu importe à quel point cela serait méchant elle ne réussira jamais à devenir à la fois un saint et une prostituée, mais seulement une sainte prostituée.

#### 15. Adresses des excuses

Tu ne peux voler la mémoire de personne comme elle est séduite.

Seul le ciel des larmes du désir peut être pris par n'importe qui dans son âme.

Les mots lacustres se noient dans leurs propres sentiments des cornes de culpabilité transpercent la viande des souvenirs qu'ils veulent brûler dans le sang de l'oubli.

Des couchers de soleil sans nom brûlent solitaires sur la rue de la Séparation, où l'on retrouve toujours les mêmes adresses, des excuses pour que nous ne voulions plus jamais les visiter.

# 16. Les tombes des souvenirs

Les caravanes du désert perturbent les instincts primaires des passions.

Des voix insalubres scrutent les étoiles filantes de la perfection.

Les reines des sentiments tombent les unes après les autres, tuées par la démocratie du bonheur.

Les fleurs coupées par les ciseaux du temps qui ne trouvent pas les vases d'accomplissement brisés il y a longtemps trouvent qu'il y avait autrefois des jardins de rêves, où la terre de passions fructueuses et non de simples expériences politiques cultivées sur le ciment froid, sur les tombes d'anciens souvenirs.

# 17. La pluie des rêves

Les aubes de café de la liberté somnambule, qui font bouillir les mystères des lèvres des paroles figées sous le cil d'un sourire moqueur et indigné, par la pluie des rêves qui est passée avec la nuit des remords, qui a lavé les fronts amoureux des pétales des roses des regards, construisant les bonhommes de neige du souvenir, les carrés de sucre des mensonges amers qui fondent lentement, même dans la tasse ébréchée de mon temps.

Depuis, je n'ai pas revu les pas de ton cœur qui ont frappé aux portes de mon moment brisé dans les éclats de malchance, pour être le rivage de ton océan de désir.

# 18. La foire de l'existence

Les crocs du moment, errent parmi les abeilles mortes, dans les nids d'abeilles des travaux épuisants du coucher de soleil tombé profondément dans la Nuit, qui a perdu sa lyre de sommeil volée aux sirènes séduisantes de l'absurde, rocher de Vérité, perdue dans l'océan des coraux de désespoir, portes grandes ouvertes par les tempêtes de sang de l'apocalypse salvatrice de l'oubli.

Des ports, sans les navires du sentiment, restent immobiles, gardant quelques chiens des horizons dévastés par l'amertume des jours décolorés par le savon des événements qui les a extraits, de toute la vigueur, de la foire de l'existence où il semble que rien ne se passe, jamais, avant la Mort.

# 19. Chats existentiels

Les chats existentiels de l'éternité aiguisent leurs griffes de passions, par les bouteilles opaques qui cachent la force de caractère des degrés aux épaulettes éteintes, par les feux des révolutions des souvenirs.

L'écorce pelée des arbres de cannelle de la vie est vendue cher au comptoir du destin pour donner goût à la débauche abonnée, avec une carte de plaisirs en règle, à la société de consommation.

Les cadenas des lanternes rouges, aux yeux des fées ? de vaines promesses ! Ils ont perdu leurs clés de l'accomplissement et maintenant ils font la morale du cartel des lois avec les prostituées politiques du moment.

# 20. Le non-sens de l'existence

Les ramoneurs des accomplissements ont perdu leurs brosses de tromperie avec lesquelles ils lavaient la viande de la chance pour la vendre à un prix élevé aux illusions de la vie.

Maintenant ils les cherchent dans la boue des passions, une terre qui appartenait autrefois à l'amour, sur lequel la taverne des étoiles filantes a été construite dans les bouteilles sans fond de degrés hystériques qui engourdissent les horizons de toutes les pensées sur lesquelles est tiré le rideau, de la mort de soi, de l'ivresse des questions dont les réponses s'endorment dans les fossés des lunettes des chevaux errants du non-sens de l'existence.

#### 21. L'éternité de nos âmes

Tous les masques de l'amour semblent jouer dans le jeu de votre destin, lettre adressée aux rides des paupières du désir ouvert à la rencontre avec le ciel des yeux des étoiles, du lever du soleil dans tes regards de l'éternité qui a choisi ses fleurs des champs, de la sauvagerie, de la paume du cœur qui bat au souffle de l'immortalité née précisément de la parole de la création que Dieu n'aurait inventée, que pour le sourire des rêves de votre vie.

Et nous l'avons nourri avec la neige pure du baiser, du sang du lever du soleil, d'un embrassement que seul l'infini du sentiment peut donner à un monde si étranger à lui-même.

Solitaires,
nous avons lutté avec les secrets passionnés
de la nature divine de l'amour,
les apprivoisant,
chevaux libres de contraintes;
nous avons couru loin de nous-mêmes
vers l'étoile de la redécouverte,
où nous nous sommes retirés pour toujours,
dans sa divine lumière
sans temps ni espace,
nous donnant, l'un à l'autre, l'anneau de mariage de la foi,
de la seule cathédrale de l'accomplissement
où seule prie l'éternité de nos âmes,
loin du non-sens de l'existence.

# 22. Parmi les définitions

Radical, de amour, nous donne extrémisme.

Les zones érogènes du cœur s'appellent maîtresses.

L'asphalte des attentes ne craque jamais, n'étant pas hanté par les pas.

La paix pourrie ne peut plus être consommée par la démocratie.

La liberté est un état de choses anormal lorsque vous aimez, détestez ou avez une foi particulière, mais aussi normale que possible si vous aimez ce que vous faites.

L'illumination de l'esprit ne peut pas se faire dans une âme sale.

Utilisez autant que possible l'espoir comme détergent si vous voulez que la fenêtre du futur brille.

# 23. Contrats nuptiaux

Les branches de silex des cils illuminent les yeux des années dans le palais de cristal des heures de plomb qui brillent au bal du destin vêtues de la tenue d'amour, de naissance ou de mort.

Les branchages secs des souvenirs pourrissent sur le coffre blanc reçu en cadeau de mariage de la séparation, dans lequel ont été rituellement placés, pliés avec goût, amers, tous les sourires, mots, querelles ou baisers de nos contrats nuptiaux avec l'existence.

# 24. Le jeu de la vie avec la mort

Les errances empoisonnées par l'oubli, serpentant parmi les sentiments, ont mordus les yeux oints de l'herbe des cauchemars qui est dite délier le péché originel par son propre dieu.

Des écrevisses de vérités tronquées : ce qu'ils veulent couper de la liste des plats : leurs propres ciseaux de graines : ce qu'ils vont faire germer dans le jardin de la société de consommation : la famine, comme les grands athlètes des réductions de revenus.

Les balances fausses et hystériques de la politique nous mesurent, avec parcimonie, chaque moment que nous avons encore à vivre dans les crinières des Années folles qui courent désordonnés sur les champs des sens atrophiés par la mesquinerie du jeu de la vie avec la mort.

# 25. Fraternités des péchés

Des voix sourdes crient désespérément à l'horizon du pardon, mises là par les fraternités des péchés qui ont créé un dieu à leur image et ressemblance, parfois hideux, parfois séduisant qui semble savoir battre, mais aussi pardonner en fonction des besoins financiers du moment ou les intérêts claniques des religions, mafias des sentiments humains qui dégénèrent notre avenir.

Les nœuds de lumière sont liés par le péché originel d'un passé, de personne au lieu de guider nos pas obscurcis par de vaines promesses dans leurs chemins vers le vrai salut de leur propre destin.

# 26. Industrie de la viande existentielle

La charrue de la vanité creuse profondément dans la poussière de l'existence, voulant semer les gènes de l'illusion de la vie pour donner naissance au monde après une longue gestation dans l'utérus sans limites du mensonge qui s'appuie sur la vérité pour exister dans la rue sombre du péché, pleine de bordels des jours et des nuits qui viendront sous le signe zodiacal dégénéré du désir charnel où se nourriront, les corbeaux noirs des pensées développant une véritable Industrie de la viande existentielle, à partir des steaks de rêves cuits sur le gril de l'absurde jusqu'aux saucisses de la meilleure qualité de désespoir.

# 27. Les mathématiques de l'existence

Les mathématiques de l'existence s'apprennent seulement à la table de la vanité, enseignées par le plus célèbre professeur du temps, nommé Absurde.

Les nombres pairs et impairs de l'illusion de la vie peuvent être ajoutés ou soustraits à partir des notes de paiement des moments qui nous servent au pub de la vie les meilleurs plats de débauche ou de chasteté emballés avec des emballages d'amour cassés ou sales.

Les fractions cachées ne sont données que par les années corrompues aux revenus du sentiment ; par les religions des péchés elles nous servent la moralité à n'importe quel coin de la rue des passions.

# 28. Le sang des questions

La Justice est la monnaie la plus corrompue de la démocratie.

Le rêve ne peut pas être vécu sans l'illusion de la vie, peu importe à quel point il semblerait réel.

La passion est la seconde nature de la vanité.

L'aliénation de soi est la crème à partir de laquelle l'on fait le glaçage du gâteau de la société de consommation qui non seulement nous consume à la fois physiquement et mentalement, mais qui nous torture aussi avant de devenir la nourriture du désert des valeurs qui coule à travers le sang des questions sans réponses.

# 29. Pièces manquantes

J'attends toute la corolle de plénitude dans la rue grise du néant en moi.

La pluie froide de la fin du monde remplit les coupes empoisonnées de séparations, au point de refus, avec l'eau de l'oubli.

Seule la sirène rouillée à la tête du pont du remords, comme si elle voulait chanter plus, crier, hurler, mais ne le pouvait plus, se rend compte que de nombreuses pièces du théâtre pathétique de l'absurde de la vie manquent et, pour leur remplacement, elle aurait encore besoin de l'argent du temps mais il manquent complètement dans la pauvreté d'années, qui, à leur retraite, meurent de faim sentimentale, peu importe combien ils comptent sur l'aide des jours.

### 30. La chance de l'illusion de la vie

Les cauchemars cornus des prières, ont écrit dans le pentagramme des passions les dernières cathédrales de la soumission devant un sens, du sein d'une existence, ce qui semble n'appartenir à personne.

Les fleurs de moisissure de l'amour écrasées par les maladies toxiques de la conscience, à partir des larmes dont ont été perdus même les pleurs, veulent des relations d'amour existentielles avec le non-être.

Même la vie, la mort sont surprises par le carnaval de l'ivresse des signes de la chance de l'illusion de la vie qui se chevauchent chaotiquement sur le péché originel, donnant couleur et originalité à un dieu qui semble de plus en plus heureux dans la tristesse et la souffrance de ce monde.

## 31. La logique de l'illusion de la vie

Les fleuves des levers de soleil séduisent les printemps du regard dans la stupéfaction des rivages, des significations qui gardent l'horizon sans fin des paroles dont les fronts pleins de la sueur du verbe sont la brique qui sera le fondement des futurs péchés du monde.

Les carrefours crucifiés par les querelles, pleins des ailes perdues des tromperies cherchent, fébriles et déprimés, le but d'un temps perdu, des grands silences de la conscience de la création qui terrifie même l'existence quand elle regarde dans le miroir brisé de la connaissance, qui n'a reçu aucune signification de son nom, même quand elle était l'un des visages de Dieu reflétés dans les tessons infinis des possibilités pour donner naissance aux arguments de la logique de l'illusion de la vie.

### 32. L'arbre du salut

Des villes pleines des déceptions de l'illusion de la vie luttent entre la mort de la foire et la vie de la métropole faite de suicides macabres de la vanité dans les rencontres amoureuses de la connaissance avec la volonté des toits faibles du carton ondulé de la déception.

Cheveux de souvenirs
brûlés au crématorium des remords sentimentaux
chez le coiffeur des rêves
où toutes les minutes des années
ils arrangent leur coiffure
de cœurs polis par la neige
de tant de malentendus
qui ont fui la maison des pensées,
loin de chacun de nous,
pour se cacher
dans le creux froid et pourri
de l'arbre qui nous a promis le salut,
où nous avons été reçus avec le gel de l'apocalypse
qui nous a tachés du sang des questions,
sans réponses.

### 33. L'étoile de l'immortalité

me sont apparues les pellicules de moments, à table, sans visage, de honte de l'existence qui me montre les parties intimes du temps de la vie sur la soutane sale de prêtres de l'argent sans religion qui ne connaîtront jamais leur salut par le ciel de ton regard qui m'a donné, pour respirer, la volonté et la conscience de la liberté, construisant un monde du sacrifice de volcans non éteints par le désir de la lave qui nous a brûlés, le temps, pour toujours, devenant immortels dans l'éternité de la parole de la création pour laquelle nous sommes étoile de l'immortalité qui ne tombera jamais de nos âmes.

### 34. Identité

Pouvons-nous naviguer au-delà du lever du soleil de la naissance qui nous a vendus à la mort à un prix spéculatif?

La souffrance peut-elle trouver à louer dans la rue du bonheur ?

Les sirènes d'urgence du désespoir nous sonnent hystériquement la mort dans le sang des gènes de ce monde déformé.

Des regards d'images se tordent dans les tombes, sans pierres tombales, de souvenirs, dans les pas qui ne reconnaissent plus, la maison de vos yeux, profondément dans le ciel sans nom d'un jour qui a oublié pour toujours son identité.

### 35. Sacrifice

Personne ne peut être au-dessus de l'amour, pas même le dieu de la création.

La religion du vent est dans les ailes de la liberté qui passent entre les doigts serrés des poings de l'Espoir pour vous revoir tandis que celui des yeux de l'océan du désir, sans marges, dans l'attente de tempêtes qui apporteront la sainteté ou la mort jetés par les fossoyeurs du temps de la Terre qui est devenue boue pour le destin de l'âme qui existe encore pour les pas de vos Jours, qui tomberont, lourds et incertains, sur moi, sur le tombeau de l'éternel moment dans lequel je t'attendrai, aussi longtemps que sera l'univers de la parole que tu m'as donnée comme étant éternité, et cela s'appelait sacrifice.

## 36. Faillite Stellaire

Il semble que Dieu soit entré dans une faillite stellaire et qu'il soit tombé, aux pieds des miroirs parallèles des multivers hérités de la course folle de la connaissance pour un nouveau titre de championne en pose de pièges aux illusions de la vie qui, très consciencieusement, essuient la poussière des cimetières de paroles de la mort.

Les crématoires des attentes brûlent les couchers de soleil des réalisations dans une pâle lumière de non-sens pour construire d'autres miracles d'un monde criminel qui a fini par se voler lui-même.

## 37. Vierge prostituée

Des torches de prières sillonnent le brouillard des passions à naître. Ce qu'ils vont conquérir ? Les espaces et les temps de la création.

Ces carrefours qui n'ont pas été parcourus, même par les pas de Dieu séduiront les balances assoiffées de leurs propres puits asséchés du sort.

La poussière deviendra l'élue de la nation de l'humilité, du signe zodiacal proscrit de la vierge prostituée dans laquelle l'Humanité est née.

Le sang sacré des saints, qui bout encore dans les harmonies astrales, deviendra la cloaque de la liberté d'expression dans les bordels au nom des religions.

## 38. Échafaud

Dieu nous regarde à travers les rideaux de brouillard de l'impuissance pour nous avoir créés, les atrocités de l'histoire lavées dans le sang de la malchance, des illusions de la vie.

Le libre arbitre tremble, se nourrissant de son propre tremblement de terre de tolérance, sachant combien de souffrance il a apporté à travers la liberté de choisir la mort.

Les cordes savonnées par les guerres afin de glisser aussi bien que possible sur les gorges faibles et suaves de la paix sont prêtes à nous pendre, c'est le destin sur l'échafaud du sacrifice humain.

### 39. Bourdons d'abeilles

Des intrigues mesquines se heurtent, désordonnées par la sérénité des abeilles les jours de travail, par tout le travail acharné de la ruche, des bourdons, du destin, qui boivent l'eau bénite des fêtes des miracles hors des boîtes de la miséricorde, de la persuasion et de la compassion tenues dans les églises de l'étranger en nous.

Les fanfares mélancoliques chantent la prière des morts pour la volonté glorifiant le libre arbitre de Dieu.

Tout cela au nom de la liberté des serrures de la vie qui doivent être ointes à chaque instant des pots-de-vin des prières afin que les portes du paradis, manquées en nous, puissent sembler entrouvertes à l'enfer de la société de consommation qui nous consomme, cuites aussi bien que possible dans le feu sacré de l'espérance qui scintille à peine dans la bougie chauffée par tant de mort au cimetière de la création du monde.

### 40. Lieux de culte

Les joyeux clowns des villes des passions brisent l'air des tavernes de la moralité par leur inutilité créatrice, à partir des impôts de la souffrance et des taxes de la malchance, pris dans le carrousel du déclin des paupières qui ne veulent même pas ouvrir, les fenêtres sales et poussiéreuses des yeux vieillis par tant d'illusions de la vie vendues au prix de la spéculation par Dieu, uniquement dans ses lieux de culte de peur qu'elles soient volées par ceux qui ne portent ni étoiles ni galaxies entières dans les poches poussiéreuses et déchirées de l'existence qui implore même le droit à la mort, parce que le suicide est un grand blasphème dans le monde de ces esclaves du destin qu'il voulait.

## 41. Le feu de camp de l'enfer

C'est le venin des passions qui se vend le mieux au coin de la rue du désespoir où les greniers des moments gardent toujours ouvertes les portes des pas perdus du destin.

On dit que cela guérirait toute résistance à devenir vous-même au lieu de quelqu'un d'autre qui est caché dans la larme de la parole de la création que vous n'avez jamais connue ; simplement vous sentez que cette vérité est le modèle de l'âme de la liberté dans laquelle tu pourrais devenir libre de toi-même, celui qui croit encore aux histoires immortelles de Dieu, racontées au feu de camp de l'enfer qui ne semble jamais s'éteindre.

### 42. L'automne sentimental

Les tambours de la tempête battent leurs distances entre les yeux des tourbillons dont les éclairs brûlent les souvenirs pour qu'ils servent d'appâts aux féroces requins des vains espoirs qui se nourriront correctement de la viande de tant et tant d'Amours.
Ce qui restera ? Seulement des os blanchis dans le royaume de l'oubli, grisé trop tôt de tant de mots dans le vent, perdus aux portes gardées de la redécouverte.

Seuls les grillons des arcs perdus des vains rêves chantent l'aria de la mort à la veille de l'automne sentimental, abandonné à jamais par les récoltes ardentes de paroles qui auraient écrit des romans entiers sur les pages des âmes.

## 43. Le passé des étoiles

Les photographies passées, antérieures au Temps, donnent la jeunesse à l'âge des moments qui vivent encore leurs éternités dans les cimetières du même nom depuis qu'est l'immortalité.

Combien le passé des étoiles nous a-t-il aimés et nous a-t-il suivis, venant après nous, avant même d'être le monde pour le voir seulement sur la voûte sombre de nos âmes noyées dans le labeur et les besoins ?

#### 44. Nuit de cristal

Des nombres froids et silencieux divisent la roue du Temps en rayons de jours et d'années dans le sang desquels se décompose la poussière des cimetières des rêves, si pleins qu'ils n'ont plus de lieux pour les tombes, pas même pour un moment malheureux qui aurait appartenu à un seul mot perdu au loin d'un cœur qui battait pour l'infini du ciel dans les yeux sereins du printemps.

Seules les feuilles flétries par la nostalgie brisent encore la nuit de cristal de la mémoire en milliers d'éclats dans lesquels ont été coupés les pas de l'oubli.

## 45. Moi, le voyageur

J'ai nagé sur les croix des illusions de la vie en essayant de me réchauffer avec leur bois pourri rongé par les vers des passions Christ, je veux me sauver moi-même de la corvée de plomb noirci du ciel sans paroles de mon cœur dont le lever du soleil s'est couché, lavé par la pluie de feu de l'immortalité.

Je n'ai jamais rien promis au dieu incompréhensible de mon destin même s'il me torturait avec ses questions au parfum de vanité et au goût de mort.

Tout ce qui reste est le voyageur en moi, sans billet de retour dans un compartiment désert de l'âme désolée de la poésie qui était ma table, ma maison et ma bien-aimée, souvent.

Aucune station des cimetières, des souvenirs, il ne veut pas me recevoir sans les yeux du vent des larmes d'où je me suis incarné dans l'eau de la vie, lavant le visage de mon âme avec l'immortalité de la poésie.

# 46. Anneau de mariage poussiéreux

Les fleuves des cieux inondent la nuit du désert de la lumière divine de la vérité des corps dans les feuilles d'olivier de la paix qui ont oublié les ailes de leurs colombes dans les bras des horizons de nostalgie de la séparation.

Le brouillard dense des pensées de l'apocalypse est emporté par les vents des horizons dans les distances oubliées de la sainteté, où même les saints des icônes parlent à votre âme

pour que plus tard ils puissent dessiner pour moi, sur l'asphalte noir et impersonnel, l'équilibre de la fontaine des attentes qui semble définitivement asséchée par l'eau de la vie à la porte du cimetière des espoirs où les pas inquiétants des paroles ne reviendront jamais pour accueillir le futur d'un anneau de mariage poussiéreux de solitude que je considère comme perdue dans la poussière du désespoir.

### 47· Face à l'éternité

Les lis des rêves blanchis par les nuits froides des remords des étoiles qui tombent dans les cœurs, qui brûlent la voûte du bonheur pour réchauffer le passé, la seule réalité du désert dans le palais de cristal caché dans la rue sans nom des yeux du temps dans lesquels je me suis perdu, suspendant mon destin, à l'arbre sec du feu sacré qui m'a donné la vie au passé.

Les lames des bulldozers de l'indifférence déchirent même les tombes des paroles que nous avons offertes en cadeau au moment éternel où nous espérions rester face à l'éternité.

## 48. Caravanes sans fin

Les horloges brisées à partir du temps désintégré du rivage nous montrent que la rencontre avec le futur est déjà démodée parmi les loups-garous de la société de consommation, des nécessités réveillées du sommeil profond du bien-être.

Les Bédouins mielleux, de leur labeur, rongent les regards ardents des jours dans les caravanes sans fin qui apportent les épices de la mort au grand vizir du destin.

Tambours de souffrance et trompettes de plaisirs annoncent l'arrivée des chameaux bossus des rêves, esclaves de sable, seulement bons pour les sabliers, femmes esclaves de rubis pour les bordels de la nature, annoncés aux portes fermées du palais de l'absurde qui leur donnera l'honneur, de goûter à la liberté de l'illusion de la vie.

#### 49. Étoile de la mort

La rosée du granit gris et froid, j'y bois avec soif la sève des larmes des nuages qui pleuvent dans mes rêves, les saupoudrant de remords et de séparations.

Noyé dans l'illusion de la vie je veux toujours comprendre Le sens de l'existence du feu sacré qui a enflammé la connaissance de la lumière divine sur cette Terre.

Aliéné, j'ai essayé de trouver la destination de l'éternité puis je découvre avec anxiété qu'elle tourne toujours vers l'étoile de la mort

### 50. Le Futur exilé

Les racines des images sont enfouies dans le passé profond et douloureux de l'histoire qui aurait dû être, il y a longtemps, envoyé à la justice divine de la sagesse ; mais toujours étaient les Années perdues et corrompues du destin qui l'ont sauvée.

Des tas de poussière, des corps de tant et de tant de moments se trouvent encore, et maintenant, dans les fosses communes des souffrances abandonnées à jamais par le futur exilé du désespoir.

### 51. Réunions des crimes

Limites des espaces dans les marchands des cils qui couvrent notre futur bordé par les sentiments véritables qui cachent notre destin dans la poubelle, de l'âme que nous avons lavée avec les moments de la vie.

Réunions des crimes qui cachent leurs alibis, ils veulent devenir des fantômes pleins de l'équilibre d'une existence de personne.

Des voix stigmatisées par le fer vieux du jour qui augmente ou diminue, la monnaie de la miséricorde, nous rendent fous par les fourches caudines du moment dans le credo des cloaques de certaines églises trop orthodoxes pour être les vraies apocalypses.

### 52. Seulement toi

Laisse-moi la mort de la parole courir sur les rues pleines de lumière des mystères qui auraient été mises à genoux par le train qui ne nous apportait plus le destin dans la pare de ta vie.

Tu te souviens encore du quai portant le nom d'amour où j'ai attendu ton éternité ?

Tu étais juste toi, seule avec le temps à qui je ai donné le bonjour.

C'était passé, loin de la vie de l'immortalité, au-delà de toute mort, sans m'appeler dans le cimetière des illusions de la vie, à côté des tombes de l'éternité de tes regards, de l'accomplissement de mon destin passé sur la manche d'un dieu tellement glorifié par le rêve où tu seras, seulement toi, réunie avec la chance de mon existence.

### 53. L'aube de ta vie

Tous les ports des navires de la mémoire nous mènent à la mort du feu des océans de l'être que nous avons noyée à l'heure de Dieu dans l'oubli des regards vides de nous-mêmes, ceux perdus par le destin, des tempêtes dans les cieux sans souvenirs, dans les espaces, oubliés par le monde, du désespoir

Et je t'ai appelée espérance sans esprit du salut, des pas sans adresses séchés par les pluies des séparations où personne n'attendait Le lever du soleil de la station de l'aube de ta vie sans moi, celui qui renaît de l'eau de la vie, du souffle en toi.

## 54. Le droit à la Chance

Les pluies des rêves tombent profondément sur l'urne de cendres qui fume encore comme des regrets, si fort que tout le crématorium des espoirs s'est noyé dans les larmes de l'éternité du moment.

Les mots perdus, errants et amers, s'entassent dans la loge de la mémoire pour peindre l'éternité avec ses dés défiants, coûteux qui nous lient à l'illusion de la vie pour nous gagner le droit à la chance.

## 55. Tiges de rêves

Cri de lumière divine dans un autel de paupières qui cachent le crépuscule sourd de la distance des branches des résurrections qui reçoivent encore la sève sainte des racines de la première rencontre.

Des diamants de couleurs sentimentales habillent la corolle de bourgeons de retrouvailles qui deviendront, dans un jour de redécouverte, leurs tiges de rêves pour prendre soin de l'éternité sans âge des cimetières de mots en nous.

# 56. La porte du moment

Des nuages de questions amènent les pluies de l'absurde qui coulent à travers les veines de la terre en nous, arrosant l'âme assoiffée avec l'eau de l'illusion de la vie.

Des pas rapides de mots vides broient les réponses des horizons de regrets cachés sur les ailes des cages de rêves qui creusent sans cesse les tombes de la vérité dans votre cœur.

Les fleurs du doute cachées dans les vases des mots sourient aux levers de soleil de souvenirs d'un passé qui ne marchera plus jamais sur la porte de l'éternité du moment dans laquelle nous avons autrefois fait notre maison.

## 57. Les passions du crépuscule

J'étais une fontaine de rêves qui perdait sa source d'espoir séchant aux pieds lavés par les souvenirs de l'illusion de la vie.

Je me suis nourri des passions du crépuscule, du cœur des distances, de moi-même.

Errant et fatigué, je serre le couteau du jour pour amputer ma viande de poussière du corps de tes yeux d'éternité qui scintillent encore, à la lumière divine du désir.

# 58. Lèvres gelées

Pourquoi les bonhommes de neige aux lèvres gelées ont-ils deux ponts qui les relient à la mort dans des paumes pleines de durillons de cœurs ?

Comment la flamme de l'immortalité peut-elle brûler en un jour qui fond dans un commencement, ce qui sauvera, par son destin, l'existence sans Dieu ?

### 59. Méchanceté

La méchanceté du Diable s'appelle le mal, tandis que celle de Dieu s'appelle le bien.

Des tourbillons de questions tournent autour de l'arbre de l'illusion de la vie, tordant les feuilles de chaque destin, en partie, qui bruit comme l'impuissance par sa propre naissance dédiée à la mort, de chaque moment du rêve que nous vivons avec sa tourmente à partir de laquelle nous faisons cuire la pâte des âmes, sans levain, jamais assez, pour devenir le pain des sentiments torrides sur la table non lavée des religions.

## 60. Perfidie

Le drame vécu par les gens dans ce monde s'appelle la leçon de vie, et celui vécu par Dieu, à la suite de la création erronée, qui aurait dû prévoir le Péché Originel, l'amour! En raison duquel nous aurions reçu le libre arbitre pour nous choisir, chacun, ce que nous voulons de l'existence.

Combien de mensonge et de perfidie de notre propre Dieu, fait à notre image et ressemblance, qui est le négatif photographique des âmes!

# 61. Diabolique

Les portes de la nostalgie pendent le temps, pris entre les lourdes portes de plomb des Jours.

Les yeux de foin de la mémoire sont fixés sur les fleurs sauvages du champ dans les cheveux des moments éparpillés sur la larme du destin, qui leur donne l'eau de la vie aux racines des espoirs qui sont encore restées à notre rencontre avec l'éternité.

Seule la ballade de l'illusion de la vie susurre encore de la source enchantée de l'accomplissement d'un dieu créé par l'homme, si loin de lui que rien ne peut être plus différent, plus inhumain et plus diabolique.

## 62. Relaxation

Des falaises de sabliers gardent les horizons stellaires des galaxies dans le sang non soumis au péché originel.

Les planètes animées de sourires tournent dans une mathématique exacte de l'accomplissement.

Les roches tranchantes essaient de couper toute trace de l'absurdité des pas d'un dieu de l'incompris.

L'harmonie et la relaxation tissent les cieux d'idées sans potins ou autres intrigues de ces mondes galactiques de rêves qui nous semblent rebelles.

# 63. Le dieu joueur

Les lourds chapeaux des passions couvrent nos espoirs en les cachant du soleil de vérité qui brûlerait leurs cœurs ensanglantés par le coucher du soleil.

Les traces profondes de pluies de feu coulent encore dans les fleuves de larmes, sur la poussière des moments dans nos corps.

Des coqs de rêves qui ne se réveilleront plus jamais à la venue de l'aube tirent le lourd rideau de la voûte de ténèbres du ciel de l'âme qui a perdu sa lumière divine à la table de jeu d'un dieu joueur, pour toujours.

## 64. Dette

Pourquoi les nuages rougis par le sang chaud du crépuscule de l'amour apportent-ils toujours le vent de la vanité ?

Des rues étranges de questions écrasées au moulin de l'absurde pour faire la farine de la nature à partir de laquelle nous ferons cuire notre pain du bonheur sont enroulées autour du cou des accomplissements, étranglant le libre arbitre donné par Dieu jusqu'à la mort naturelle de la volonté de perfection sans péché originel.

Les torches des destins brûlent les flammes de l'existence, la tuant en voulant éclairer le chemin unique vers la mort à laquelle nous devons tout dans cette illusion de vie.

## 65. Boîte de la miséricorde pleine

Les regrets des cieux se tordent dans les cages obscures de la société de consommation inutile des moments qui aurait pu rester chacun, en partie, une éternité de chacun de nous si nous n'avions pas inventé un dieu si semblable à nous.

Elles ont commencé à apparaître, Les Églises des vérités, sans la boîte de la miséricorde pleine jusqu'à déborder de lâcheté et d'obéissance, dans les esprits de nombreux bordels de conscience, sur la scène rongée par l'envie, de l'illusion de la vie, qui ne sait plus comment elle va payer les acteurs cléricaux de la débauche idéologique depuis les autels de la patrie dressés au nom de la religion où ont commencé à être jouées des pièces de l'absurde, de plus en plus fort, avec autant de degrés que possible, dans la bouteille de force du sauveur ; Elles apportent, bien sûr, beaucoup de zéros dans la queue de poisson de l'argent, ce qui semble ne jamais finir.

## 66. Je veux le vrai dieu

Des fleuves de sentiments coulent vers la sainteté des baisers, entre la lumière divine du salut et le ciel de la passion, dans l'éternité transformée en étoiles immortelles sur la voûte de l'âme d'un regard qui l'a reconnu pour la première fois, notre vrai dieu, si différent de celui des cathédrales de genoux rongés aux murs froids et inertes de l'avidité de l'illusion de la vie.

Il n'avait pas besoin de corps ni de barbe blanchie parce qu'il n'avait pas à se cacher de personne ni de rien, pas même de lui-même comme nous le faisons souvent.

Y aura-t-il jamais un tel dieu, Le dieu de l'homme?

Ce n'est qu'alors que nous deviendrons vraiment heureux.

#### 67. Publicité

Les sabliers des traces de la rencontre ont été brisés par les murs pleins d'humidité de l'autel de l'impuissance, dans les tombes des paroles où je les ai trouvés sur le tableau noir de la mémoire, loin de l'école du moment qui m'a appris que la mort ne peut jamais être achetée par la vie au monastère de la réalité où seuls les rêves des illusions de la vie servent ;

et j'ai commencé à faire les premiers pas du destin dans les rues sinueuses de l'étranger en moi, sans jamais découvrir son adresse même si je faisais des annonces, même à la publicité du désespoir d'un journal illustré par les jours de mon âme.

#### 68. Repères communs

S'il n'y avait pas de vie après la mort il n'y aurait plus de paradis ou d'espoir, ni de beauté ou de lumière divine, car cela signifierait que nous venons du néant et que nous nous retirerons là encore, que le monde entier des illusions de la vie n'aurait pas d'autre sens que celui de se perdre sur lui-même dans le tourbillon du non-sens.

Si après la mort personne ne savait qu'il a jamais existé et que tous les repères communs ensemble avec l'histoire ou la planète disparaissaient cela signifierait que l'existence n'aurait jamais vraiment eu lieu, pas même comme un rêve de l'illusion de la vie.

La conscience et la connaissance de la réalité se font à travers les rêves communs que nous avons tous sachant que nous vivons sur une planète Terre qu'il existe une société de consommation qui nous consomme plus que nous ne devrions, comme elle consomme tout ce qui implique la vie et la Conscience sociale et individuelle.

Si nous n'avions pas de repères communs, l'existence deviendrait le néant.

#### 69. Couteaux du futur

Les remords des enfants à naître, d'entrer dans les ténèbres du monde, aiguisent les couteaux du futur qui veulent poignarder le temps et, à partir du sang plein de moments, veulent construire les marches bénies de la lumière divine.

Des vérités macabres ont bouleversé le passé des futures naissances dans les terres désolées de l'étranger en nous qui a trouvé toutes les fontaines de l'amour asséchées par le chagrin d'un désir de personne.

#### 70. Ailes neigeuse

Les fourches caudines des jours ramassent le foin des rêves dans les meules de foin de la sagesse allumées par les flammes des pensées pour nous éclairer le plus court chemin vers la mort rédemptrice de nous-mêmes.

Des navires pleins de graines de bonheur errent, maudits pour qu'ils n'atteignent jamais les ports des cœurs solitaires du Désir.

Les ailes neigeuse des larmes des souvenirs luttent entre le ciel gris de l'oubli et les horizons des sentiments qui ne peuvent être embrassés par l'accomplissement, jamais.

#### 71. Tout notre moment

Je veux ouvrir en grand les fenêtres de sourire qui séparent le ciel des pensées et les yeux de l'océan dans lesquels brillent toutes les étoiles divines de la perfection que dieu a faites pour les porter au mariage de ton regard, dans la cathédrale des paroles d'amour chuchotées par les saints des passions sur les murs en sueur de l'émotion de nos âmes.

Les printemps ? des embrassements qui bourgeonnent dans les fleurs de la lumière divine sur lesquelles nous flotterons, naviguant vers l'éternité, tout notre moment.

#### 72. À notre image et ressemblance

Les rivières brûlées par le ciel se jettent dans les passions du temps sale ; elles voudraient laver les péchés des années sur les fronts grisonnants de l'absurdité des illusions de la vie.

Les saints de l'étranger en nous, construisent des cathédrales de silence à partir des briques du destin, jouées à la roulette de malchance, par un dieu créé à notre image et ressemblance.

## 73. Corruption

Il pleut des émotions à la foire des rêves.

Chaque âme désire les produits des désirs aussi vivement colorés que possible mais le magicien de l'illusion de la vie ne fait sortir du carquois des vérités que ceux dont la couleur est morte, déclarant que les premiers auraient été donnés comme pots-de-vin aux destins afin que chaque naissance puisse trouver la meilleure et la plus belle mort.

Finalement, Dieu est intervenu avec la promesse de créer d'autres assortiments de désirs, mais sans couleur parce qu'il venait de créer la corruption.

#### 74. Les corps des questions

Je crois en un temple des yeux dans lequel les moments d'éternité sont donnés à adorer sur les marches desquels nous devons monter nos désirs pour être ensemble à la table de la vérité où nous pouvons nous nourrir de bonheur courant sur le clair de tous les cieux des sentiments où laver nos corps de questions en les plaçant tranquillement dans la larme des mots, lesquels nous ne les mettrons jamais comme gage à l'existence au prix spéculatif de l'oubli de nous-mêmes, qui nous ne voulons jamais voir mourir notre passé.

#### 75. Sans le ciel

Des branches de désert me battaient, dans la fenêtre des passions brisée par l'iris du regard des souvenirs qu'a chassés pour moi le moment du futur qui semble être un destin éternel.

Des loups enragés de rêves courent, affamés de désirs dans la meute de la vérité confuse qui pourrit ma fenêtre d'accomplissement avec ses pensées de plomb.

Je sens que je suis l'air sans la respiration, guidé par les ailes sans le ciel, alors que je vole dans un monde sans espaces. Ce qui ils nous ont unis, quelque part, une fois, les sentiments restés maintenant sans conscience!

#### 76. Alors, la mort deviendrait-elle la vérité absolue?

Pourrais-je être différent de mon Dieu?

Dois-je errer naïvement dans les couloirs de la création en voyant la vie dans toutes ses hypostases guerres, crimes, attaques, cataclysmes, amours insatisfaites ?

Alors la mort deviendrait-elle la vérité absolue ?

Je sais que je ne peux jamais le comprendre, parce que je suis construit, en ce sens, par peur de l'existence pour me redécouvrir, vraiment, crinière de cheval, libre dans le vent de l'infini.

Je ne saurai jamais qui je suis ni où je suis né pour courir sur la poussière pleine des questions du corps loué à partir du moment de la venue au monde, un sentiment sans l'abri du paradis depuis lequel je me suis détaché de mes ancêtres, de ma propre Existence.

#### 77. Rencontre avec le destin

Toutes les coquilles des questions, ne savaient pas comment répondre aux vagues des interrogations de mon cœur.

Pas même les rivages des jours, perdus sur l'équilibre trompeur des espoirs, ne m'ont sauvé de la noyade de l'oubli.

Des couchers de soleil de sang jaillissaient dans mes paumes battues d'attentes, avec lesquelles je voulais sculpter le visage de ton baiser.

Des pluies de promesses moisies, pleines des tempêtes de rencontres, m'arrachent à la tige de la lumière divine qui m'a donné le souffle de l'éternité du moment, sachant que vous serez toujours en retard pour ma rencontre avec le destin.

### 78. J'ai cru en l'éternité de l'amour

J'ai cru en l'éternité de l'amour courant sur les rivages sans fin de nos cœurs de feu dont je ne savais pas qu'ils se tordaient dans les eaux troubles des illusions de la vie et de la mort disparaissant lentement sous le ciel de plomb d'un temps qui a écrasé par son indifférence même l'éternité du moment dans lequel nous avons caché notre bonheur.

J'ai cru en l'éternité de l'amour sans apercevoir les processions funéraires des espoirs qui se dirigeaient tristement vers les cimetières des mots qui nous ont été généreusement offerts par les horizons de glace des sourires des certains rêves dont les ailes se sont effondrées aux pieds de notre impuissance à rester ensemble.

J'ai cru en l'éternité de l'amour même si nous étions étouffés par les vagues des compromis qui nous ont frappés sans pitié, les regards tombés aux pieds d'un monde qui nous a forcés à être esclaves des non-sens de l'existence, des péchés originels, ce qui nous a demandé de nous laisser vaincre devant un dieu qui n'était pas le nôtre et pas même celui de l'étranger dans les âmes de nos pensées.

l'ai cru en l'éternité de l'amour chaque fois que j'ai embrassé, les fleurs des larmes des promesses à travers les corps desquels nous avons marché, tenant entre nos mains la vérité absolue dans les flammes de qui nous nous sommes jetés conscients que nous brûlerons pour le bien des sentiments qui ont fondu, sans notre volonté sur l'étoile filante des aubes de la solitude où nous sommes restés emprisonnés avec le désespoir qui cherche, même maintenant, une lueur de lumière divine dans le tumulte des ténèbres du destin.

J'ai cru en l'éternité de l'amour, croyant que de cette façon nous volerons au-dessus de tous les soupirs, dans les tempêtes desquels de sentiments nous naufrageons, continuellement, écrasés par les nuages gris des orgueils de tant de chances qui nous enferment dans la coquille d'un cri sourd d'où nous ne pouvons plus sortir qu'après avoir payé notre dette envers la mort qui veut que nous soyons séparés de tout ce qui peut signifier l'Infini.

J'ai cru en l'éternité de l'amour chaque fois qu'il neigeait des racines de souvenirs nous couvraient de leur neige, le futur de plus en plus lourd et chargé par chaque fragment de souffle que nous avions laissé sur l'herbe crue des embrassements sans que nous le jetions à la poubelle comme la loi de l'absurde nous y oblige, celle relative au nettoyage des espaces publics destinés aux vanités.

J'ai cru en l'éternité de l'amour, laissant mon étoile consumer mes sentiments, croyant que seulement de cette manière je pourrai être avec vous sur le chemin de l'absolu du futur, lui seul qui s'est avéré reconnaissant envers l'oubli dont j'ai habillé mes jours sans abri ceux qui me restent à vivre dans les cœurs de pierre desquels j'ai sculpté votre visage, Amour.

J'ai cru en l'éternité de l'amour en disant que nous ne pourrons pas refroidir de nous-mêmes, que les sentiments nous protégeront du virus de la vanité. mais néanmoins nous avons commencé à éternuer les éclaboussures froides et glacées de l'aube toussées de la poitrine suffocante d'un espoir qui était devenu indifférent au fait que nous restions ou non ensemble, sans aucun but, avant l'hiver des regards qui s'approchait à pas rapides sur les mots dans le vent.

C'est ce que nous ont dit les âmes décomposées des éternités des moments tués sans aucun sens par la mort qui nous attendait avidement, nous, affamés du feu sacré de l'amour qui brûlait encore dans les veines du destin sur les ailes desquelles nous avons volé sans savoir qu'elles se briseraient si tôt.

l'ai cru en l'éternité de l'amour nageant follement vers le rivage des yeux de rêve de la perfection qui coulait dans les veines du désir ancestral de toujours rester ensemble, même si nous savions à quel point la voûte des promesses peut être glissante, elle d'où tombent les étoiles filantes de l'être pour s'écraser inconsciemment sur l'asphalte noir et plein de fosses des cimetières des cœurs de ce monde de personne dans lequel nous nous sommes réveillés par hasard sans avoir d'autre culpabilité que celle par laquelle nous sommes devenus une partie du rêve d'un dieu des péchés originels.

l'ai cru en l'éternité de l'amour frappant durement l'arbre de la connaissance des illusions de la vie et de la mort que i'ai finalement l'abattu. niant tout ce qui m'entoure, espérant vous retrouver dans le néant indifférent du voile qui couvrait mes paupières de l'attente que je ne connaissais pas, était lié au front de la douleur et des non-sens de l'existence que je fuyais pour atteindre finalement, afin de m'y laver, les vagues terrifiantes d'une solitude, dont aucun des enfers du désespoir ne voudrait dans son royaume.

l'ai cru en l'éternité de l'amour. me laissant la viande des années des désirs être déchirée par les bêtes des nuits crues et longues dans le miroir desquelles je ne pouvais discerner votre visage, de plus en plus perdu dans les ténèbres de mon âme enterrée dans les cimetières des mots. c'est ce que nous avons finalement dit à notre étranger subconscient dont nous ne pourrons recevoir le pardon que si nous le redécouvrons un jour sur les horizons des rêves qui sentent comment ils s'effondrent à travers les veines de plus en plus brisées à travers lesquelles notre Temps s'écoule, sur lequel la mort lui aliène de plus en plus de nous.

l'ai cru en l'éternité de l'amour bien que je sois tombé dans la trace profonde de la douleur laissée par les pas de votre indifférence, seigneur Dieu, dans la poussière dans laquelle i'ai incarné mon destin pour être consumé par les flammes de la solitude dont vous avez pensé qu'elles prendront racine à travers les icônes de la souffrance accrochées aux murs en ruines des cathédrales des vaines espérances fermées par des lois de plus en plus décomposées et étrangères ce que nous aurions pu devenir avec un Amour qui n'aurait pas connu la mort fleurissant du péché de la création erronée qui nous sépare toujours maintenant les uns des autres.

J'ai cru en l'éternité de l'amour pariant sur la roulette du bonheur, dont je ne savais pas qu'elle avait été truquée par un dieu de l'absurde, ce qu'il fait à chaque fois, de telle manière que rien n'en sorte victorieux, sinon la mort, bien que même les dés des séparations aient été perdus dans la poussière mortelle des réincarnations, dans la vanité d'une fatalité que nous sommes obligés de boire dans les coupes du désert du présent continu.

J'ai cru en l'éternité de l'amour du corps duquel s'élevait de plus en plus vigoureusement et incompris, les souvenirs auxquels n'avaient pas poussé jusque-là les épines empoisonnées des regrets avec lesquels le destin nous a entrelacés, les cordes aussi épaisses que possible de phrases que nous devons lier étroitement aux gorges souples des significations quand ils se suicident, se pendent à chaque fois dans les bras des aubes désertées par un nouveau remords.

l'ai cru en l'éternité de l'amour bâtissant sur le porche de la foi tout ce qui peut être le meilleur en nous, en la statue de la liberté de soi de l'absolu qui nous a été rapidement volée par l'absurde du même, les non-sens de l'existence desquels nous avons pensé qu'ils font partie du corps parfait de la lumière divine de la vérité quand nous nous regardions dans le miroir déformé des illusions de la vie et de la mort qui, plus tard, nous poussa à douter de tout ce qui pouvait être vraiment beau en nous. l'ai cru en l'éternité de l'amour même si les flèches des désirs coincées au cœur des tempêtes des pensées se brisaient sous le poids du non-accomplissement dont la nuit des espérances versait ses ténèbres de solitude parmi les rides de plus en plus profondes de l'absurde dans nos eaux turbulentes, nous qui avons noyé nos soupirs dans les regards du futur, de plus en plus fréquents et sauvages, faits de cris sourds. les regards qui n'avaient personne sur qui s'appuyer quand ils sont tombés inconscients sur les routes sans retour de la Mort d'un Amour qui avait pris racine en nous.

l'ai cru en l'éternité de l'amour, même à ce moment là, quand j'ai ouvert en grand les fenêtres brisées des espoirs rassemblant de leurs éclats tous les hospices de compromis dans lesquels nous nous sommes mutilés et dans lesquels se trouvent les mots qui ont rendus fous quand ils ont été découverts par le dieu de personne à travers les fossés des palmes de certains destins qu'ils ne voulaient pas nous laisser pour rester ensemble parce que nous aurions violé ses commandements bibliques, sur lesquels sont basés ses péchés originels.

J'ai cru en l'éternité de l'amour bien que je me sois perdu parmi les ailes brisées des remords dont les racines, de faux printemps, ont grandi profondément dans le froid des rêves, dans le sang des couchers de soleil qui se perdaient dans les rides d'un automne tardif qui coulait à travers les veines de mon désespoir de partager le même rivage avec la solitude dont je suis obligé de siroter le venin, chaque fois que je veux me trouver aux yeux de vos souvenirs.

J'ai cru en l'éternité de l'amour même si j'ai construit, sans le vouloir, mon propre échafaudage de sentiments sur lequel je renaîtrai en essayant d'ouvrir la voie des autres mondes sans cœurs de pierre à partir desquels le temps nous sculptera des statues de douleur et de désespoir que nous serons obligés, de placer à chaque fois, sous la fenêtre de la redécouverte de nous-mêmes, juste pour éclipser notre regard, à partir nous ne pourrons embrasser la vérité d'aucune lumière divine.

J'ai cru en l'éternité de l'amour tombant indéfiniment dans les ombres de tes pas, amour, à partir des yeux desquels j'ai rédigé mon credo, mais je ne croyais pas qu'il aurait voulu voler notre mort pour courir avec elle quelque part? dans les espaces qui ne peuvent pas être mesurés de nos cœurs de feu où le faire fondre une fois pour toutes, en le transformant en une étoile qui tombera toujours, mais jamais sur notre destin.

l'ai cru en l'éternité de l'amour giflant le passé de l'incarnation dans le péché originel, jusqu'à ce qu'à partir des joues pâles du temps de personne commencent à fleurir les roses des espoirs de notre amour, à partir des rêves duquel i'ai tressé ta couronne de vérité absolue. dont je n'aurais jamais cru que pour nous elle serait placée sur le front de la douleur pour que nous soyons crucifiés par le destin sur le cœur froid de la mort qui est tout ce qui reste de notre éternité du moment que nous avons appelé quelque part, un jour, amour.

#### 79. Chaînes des espoirs toujours non-accomplis

Bossu par le poids de l'horizon de plomb du cœur je m'envole vers les distances de la vanité dont, sur les ailes de douleur, l'absurde porte plus loin sa mort.

Les chaînes, des espoirs toujours non-accomplis nous lient aux jours sans-abri du désespoir qui nous sont attirent, par l'entremise du destin, dans le gouffre profond de l'incertitude avec laquelle nous lavons les aubes tristes et pâles du futur.

## 80. Les épaves des âmes

Les murs des cathédrales en ruines gardent pour nous les épaves des âmes sur lesquelles ont été naufragés les saints des sentiments, à la recherche de nouveaux horizons qui peuvent laver les semelles rongées de nos rêves avec les fleurs des larmes de l'Éternité où nous pouvons nous vêtir du credo d'un amour à l'autel duquel nous nous agenouillons pour recevoir la bénédiction de la vérité absolue dans le cœur du feu de l'immortalité.

#### 81. Dans les vies des étoiles filantes

Des pas errants, dans les vies des étoiles filantes de l'oubli, nous conduisent, erreurs de la création, vers de nouveaux sommets de douleur d'où nous pouvons admirer la beauté divine de l'absurdité de miracles d'un monde de personne dans lequel nous avons incarné notre destin déchu des droits parentaux de l'immortalité que nous avons perdue pour toujours sur la route poussiéreuse des vanités, entre les murs desquelles nous avons perdu notre but.

## 82. Quand nous prions le destin

Des signes de maladie, aux talons émoussés de tant de marche. sous les fronts souvenirs remplis de sueurs froides et tristes des Jours sans abri, nous donnent des visions au prix de la vérité dont nous les habillons, à chaque fois, quand nous prions le destin de nous guider à travers le labyrinthe de l'absurde vers de nouveaux royaumes de la promesse, jusqu'à un Dieu qui, jusqu'à présent, n'a jamais été nôtre.

# 83. Elles affrontent le froid des regards

Les distances perdues dans les destins ils affrontent le froid des regards, les veines transpercées par la mort des rêves qui prennent leur envol vers les hauteurs des souvenirs du Futur. eux qui gardent pour nous la voûte de la vérité absolue de l'étranger subconscient, le seul fragment de nous qui puisse encore respirer l'éternité des yeux du ciel, du bonheur sur lequel nous nous appuyons les ailes de l'être, quelque part, un jour, avant de nous incarner dans la poussière de l'absurdité de ce Monde.

### 84. L'aide donnée par la mort

Aube troublée et triste. ils se noient dans les coupes du désert des yeux du ciel dont les cils de plomb tombent, lourds, sur le temps gelé par l'absurde transparent d'un nouveau jour sans-abri qui va naître au cœur du vent des souvenirs de plus en plus confus et indifférents aux corps bossus des paroles qui réussissent à peine à nous suivre à travers le labyrinthe des illusions de la vie et de la mort que nous ne pourrons pas traverser, jamais, sans l'aide donnée par la mort.

## 85. Dans la poussière de la mort

C'est une nuit profonde et froide qui éteint le cœur de feu du souvenir qui dort profondément sous les lourdes dalles des cimetières des mots que nous avons prononcés à l'autel des promesses éternelles sans savoir qu'elles avaient les racines du destin profondément enracinées dans la poussière de la mort où nous avons incarné l'amour, ce qui a atteint les rues désertes du futur pour être donné aux bordels des regards, dans les âmes de personne.

## 86. Chaudes et gourmandes d'absurdité

Des gouttes de lumière divine, ruisselant sur nous, convaincues qu'il n'y a plus rien à faire, sur les feuilles rouillées des espoirs où ont séché même les bourgeons des significations dont, de toute façon, les tiges des rêves avaient été coupées par la mort qui nous attendait impatiemment au coin des coupes du désert à partir des lesquelles nous avons siroté, assoiffés, les illusions de la vie et du bonheur de plus en plus chaudes et gourmandes d'absurde.

## 87. Les fenêtres transparentes de l'amour

Le sable des mots vides et tranchants coule à travers les lits des rides, blessant les cous des sabliers froids et indifférents, vers le temps, dans l'amour de la mort qui lui demande tout ce qu'il peut offrir, l'absurde du monde aux non-sens de l'existence avec lesquels nous nous lavons. Les yeux des fleurs de larmes, que nous les donne le ciel de plomb du désespoir, à travers les labyrinthes desquels nous nous cherchons, ouvrant large les fenêtres transparentes de l'amour sans jamais nous trouver.

## 88. Les pas déterminés des péchés originels

Les moments déchirés par le temps restent ensanglantés sur le front des couchers de soleil de plus en plus gelés des cimetières des mots sur les ruelles desquels, les jours sans-abri, ils cassent les talons des rêves à travers lesquels quelque part, un jour, nous pensions que nous identifierions le futur que nous avons perdu, écrasé par les distances de plomb qui se profilaient dans les veines acérées de la solitude qui nous étranglaient, avec le désespoir de nous avoir lié aux pas déterminés des péchés originels de la mort qui était née en nous dans les sentiments.

#### 89. À traverser la rue

Tempêtes de jours, ils nous ont flashé avec des larmes du ciel les souvenirs blessés qui couvrent le passé de bandages sales, ceux des regards errants, pleins des microbes des compromis, qui nous infectent terriblement le futur plein du pus des cauchemars qui ne nous donnent pas la paix à travers les hôpitaux bondés de promesses aveugles qui ne sont même pas aidées à traverser la rue déserte et triste des espoirs.

#### 90. Ailes blanches et noires

Les ailes blanches des rêves tournent au-dessus de l'absurde jusqu'à ce qu'elles fondent à la bougie de la vérité, froide, triste, sadique et indifférente au vol de quelques mots qui s'effondrent sur notre poussière, tués par la solitude dans laquelle nous avons incarné les destins pour donner du souffle à la douleur.

Les ailes noires, d'un cri sourd, appellent les horizons sanglants pour nous couvrir avec le futur de la libération de nous-mêmes sans savoir qu'il respire dans un mur impénétrable pour le Bonheur.

Les ailes blanches et noires s'effondrent de la même manière sur le front d'un temps de personne.

#### 91. Abondamment peinte

Les tempêtes de mots flashaient, sur les literies des horizons gris des yeux du ciel à travers lesquels l'étranger subconscient en nous-mêmes nous regarde.

Des torches allumées par des souvenirs fument abondamment sur les murs des pensées, les noircissant avec les fleurs des larmes de la douleur, abondamment peintes sur les stations désertes de nos âmes où nul ne tire plus aucun train d'espoirs.

#### 92. À la table de fête dressée par notre propre vie

Les griffes acérées des regards nous brisent, la viande sensible des pensées laissant jaillir d'elle le sang des horizons froids et tristes des solitudes sur les vagues de qui nous nageons à la dérive vers la Mort impatiente de nous rencontrer à la table de fête dressée par notre propre vie en l'honneur de l'absurdité; pour nous, d'être nés sous le signe de la douleur.

#### 93. Fers à cheval rouillés

Les fers à cheval rouillés des reproches pendent, solitaires, sur les sabots rongées des mots avec lesquels nous sommes frappés par des chevaux qui se croient libres des coupes du désert dans lesquelles nous buvons l'éternité des moments gaspillés en vain par les illusions de la vie pour plaire aux illusions de la mort.

### 94. Dans lequel ils ont été construits pour nous

Les portes rouillées s'ouvrent en grand aux cœurs de vent qui battent sarcastiquement depuis le désert de l'absurde où nous avons incarné le passé du futur de quelques sentiments flashés par le mot de la création dont le sens a été mal prononcé par le dieu de personne lors de la création d'un monde de douleur dans lequel ont été construits pour nous les rêves d'un amour au-delà de l'univers du cri sourd de l'amour.

### 95. Les regards des rues désertes

Les rivages sanglants brisent les cœurs du vent du désert dont les tempêtes rugissent à travers les regards des rues désertes des éternités des moments tristes et déprimés par les horizons ruisselant sur le sable chaud des sentiments qui coulent à travers les sabliers tenus par la mort pour nous mesurer la douleur d'être abandonnés à la fin par nous-mêmes.

# 96. Les rivages de l'absurde

Nous avons emmêlé notre destin aux rivages de l'absurde dont nous voulons nous échapper sur le fleuve de l'Infini sans savoir ce qu'il nous apportera quand il se jettera dans l'océan des autres mots, des erreurs de la création d'un dieu qui n'a pas voulu nous comprendre l'amour même si nous avons construits pour lui des cathédrales de prières par lesquelles nous pouvons l'implorer pour qu'il nous le laisse, à nous.

#### 97. Où nous serons obligés de rester

Nous nous sommes embarqués sur le navire de la vanité dénommé bonheur. sans savoir que les ports dans lesquels il accostera sont ceux de la douleur et de l'absurde. suivis à la fin par celui qui porte le nom de Mort, où nous serons obligés de rester pour toujours séparés de l'identité de l'amour qui nous sera volée par un autre destin qui ne nous appartiendra plus pour être transportée dans les distances du cœur de feu de l'éternité du moment donnée quelque part, un jour, par ton regard perdu maintenant parmi les fleurs des larmes des souvenirs.

# 98. La bougie des espoirs

Des routes sans retour gardent les terres du désert dans les veines de sèches des mots d'où ne coule plus pas même une goutte provenant du sang de la vérité d'un lever de soleil qui aurait dû nous allumer la bougie des espoirs, de plus en plus rouillée et triste, suspendue aux murs froids érigés par la mort pour que nous ne puissions jamais échapper au destin.

#### 99. L'autel du désert

Des rêves tourbillonnants flottent sur les eaux troubles du carrefour des espoirs qui lavent nos visages des paroles avec lesquelles nous nourrissons les illusions de la vie et du bonheur recueillies auprès des yeux pleureurs, celles, vaines. d'où coule la vitalité du futur à travers les veines de l'absurde des cieux de plomb qui pleuvent sur nous avec vanité, noyant notre temps pour le transporter dans la vallée de la mort, en une chute continuelle, finalement brisée. de nos jours sans abri en guérissant notre but de la douleur pour laquelle nous sommes nés, deux solitudes, nous et l'amour, sur l'autel du désert, dans le mot erroné de la création d'un monde de personne.

#### 100. Sur les chemins de fer rouillés de la vanité

Les fenêtres brisées du ciel pleuvent avec des éclats acérés de moments qui s'enfoncent profondément en nous dans les semelles de glace des mots dont nous avons cru qu'ils allaient fondre aux bougies aveugles des rêves que personne n'aide plus à traverser la rue des espérances allumées par les sentiments d'un amour que nous avons cherché, plus tôt que le temps, pour nous montrer le chemin de l'étranger subconscient. Ce qu'il allait nous dire : qui nous sommes exactement, mais il n'a pas réussi parce qu'il faisait si sombre sur les chemins de fer rouillés de la vanité, que nous sommes restés dans la station déserte et triste de la solitude envers nous-mêmes, pour toujours.

## 101. C'est un froid insupportable

Les aubes de silex se brisent chaotiquement par les horizons déserts et tristes des jours sans-abri, dans les regards perdus dans les labyrinthes des significations qui portent difficilement le plomb des souvenirs accompagnant les processions funéraires des éternités des moments qui vont vers la mort qui les attend pour leur insuffler une nouvelle existence de non-sens. d'autres illusions polies par l'absurde auotidien dans les cimetières des mots sur les lèvres desquels c'est un froid insupportable.

## 102. Et nous n'étions plus

Perdus dans les yeux des fleurs des larmes d'un souvenir que j'invite à la danse de l'oubli par nous-mêmes ce qu'il accepte finalement tournons sur nous-mêmes jusqu'à en avoir le vertige, croyant que nous sommes devenus chacun une planète d'accomplissement avec ses rêves et ses espoirs indépendants de l'étoile de l'Immortalité que nous avons ignorée sans avoir besoin d'elle même lorsqu'elle était consumée par notre désir, la laissant devenir une étoile filante; et nous avons découvert bien plus tard qu'elle était notre amour et que nous n'étions plus nulle part.

## 103. Ce qui n'a pas tardé à apparaître

Des cygnes de rêves sont venus flotter gracieusement sur les lacs de cristal des sueurs abondantes, dès les matins de la solitude où nous attendaient de nouveaux jours de plomb aux ailes d'espoirs brisés dans leur fuite vers la mort. Il n'a pas tardé à apparaître, avec les éternités des moments blessés, qu'ils ont trouvé à chaque fois leur fin inévitable dans l'absurde

#### 104. Les fleurs des larmes de la rencontre

Des aubes rongées par le poids des horizons, nous attendent touiours pour nous faire revenir de la mort profonde et si iniuste de nous-même pour exister sous le ciel de l'immortalité d'un amour qui coule en cascades de souvenirs sur les visages enneigés de fleurs de larmes de la rencontre pour bâtir, à la base du futur que nous construirons, sa cathédrale des espoirs où nous habiterons pour toujours avec la vérité absolue des sentiments que nous avons laissés si longtemps en proie à la solitude que voulaient décomposer pour nous même les années amères où nous ne pouvions pas trouver les rivages de la redécouverte quand nous nous attendions l'un et l'autre parmi les rides profondes et sèches de soupirs d'un temps qui n'était pas le nôtre.

## 105. À travers lesquels la mort écrase nos rêves

Les cœurs du vent ont battu les tempêtes dans les veines des mots qui sont sur le point d'exploser sous le poids des sourires gelés des regrets à genoux aux semelles de la vérité absolue où la vanité ne pourrait jamais les conduire, à l'autel de l'absurdité de ce monde de compromis sur lesquels nous sommes obligés de construire des cathédrales d'amour aux péchés originels qui nous ont élevé les murs massifs à travers lesquels la mort écrase nos rêves.

### 106. Le cœur de glace de la mort

Des étincelles de lumière divine sur lesquelles s'égoutte la rosée des fleurs de larmes mordent nos souvenirs qui savent que nous sommes partis sur les routes sans retour du cœur de glace de la mort dont aucun de nous ne savait qu'il peut fondre aux flammes sanglantes de l'amour blessé par la grandeur et de la décadence d'un temps qui n'avait plus la patience de nous séparer, avec tout l'univers. des sentiments qu'il voulait à tout prix écraser avec l'erreur de la création d'un dieu des péchés originels qu'aucun de nous n'avons acceptés, jamais, jusqu'à ce que il ait disparu, fondant avec le cœur de glace de la mort aux semelles de l'aube de feu de notre rêve d'amour qui était devenu finalement réalité.

#### 107. Notre étoile

Les promesses ruinées et effacées des cathédrales des cœurs de quelques mots veulent nous rappeler des tombes qui ont pris des racines profondes dans nos rêves à travers les âmes desquelles a vécu quelque part, un jour, l'amour d'une étoile dont je ne croyais pas qu'elle pourrait tomber, jamais, directement sur le front du cœur de pierre, juste sur front si ridé de la douleur de ne pouvoir, chaque fois que nous l'essuyons avec les paumes chaudes des regrets, ramener notre étoile dans le présent où nous avons perdu son éclat pour toujours.

## 108. Aux fêtes onomastiques de l'absurde

Des épis de blé rebelles grattent le ciel des compromis, frappant avec les épines des pensées, quand ils deviendront le pain des tables riches du désespoir aux fêtes onomastiques de l'absurde dans les traces de qui nous nous enveloppons, dans le but de nous protéger du froid pénétrant des lèvres des paroles.

#### 109. Le cœur de feu de la liberté de soi

Le sang des couchers de soleil a jailli des passions blessées, de la vérité absolue, du cœur de feu, de la liberté de soi, de ce qui fond les mots glacés des neiges sales des rêves qui ont perdu leur blanc immaculé, de nos âmes de plus en plus harcelées par le destin reçu en cadeau du dieu corrompu des compromis.

## 110. Les âmes des horizons perdus

Les pages froissées par les déceptions s'assoient tranquillement dans des tas de vains rêves sur des routes battues par des regards aveugles de nous-mêmes quand nous feuilletons notre passé construit par le désespoir des âmes des horizons perdus à travers lesquels nous aurions dû respirer l'air frais et pur de l'amour.

#### 111. Les respirations des années

L'aube serrée s'écroule sur les cœurs du vent de plus en plus malades du désir des mots qui ont commencé leurs cris sourds depuis qu'ils ont découvert l'absurdité des jours sans abri où nous sommes obligés de vivre les significations de plus en plus suffocantes qui tiennent les respirations des années à la dérive, nous laissant naufragés indéfiniment sur l'océan de la douleur.

#### 112. Le grand secret

Je te crois, Amour, chaque fois que tu me dis combien de pages de désir tu as parcourues à travers les cœurs de feu des mots qui sont devenus des torches de rêves qui éclairent maintenant pour nous le chemin vers l'absolu où nous rencontrerons enfin notre propre étranger subconscient qu'il nous a été interdit de connaître par les illusions de la vie et de la mort qui ont peur qu'il nous révéle le grand secret de l'incarnation, dans la vanité, de nos âmes, nous racontant comment nous avons été kidnappés des bras de l'immortalité pour être vendus pour rien à la mort.

#### 113. Il fait si froid

Il fait si froid
dans les cœurs arctiques des rêves
que peu importe le nombre d'espoirs
dont nous nous enveloppons,
nous tremblerons encore
de tous les pores
des pensées noires
bénies
par les nouveaux levers de soleil de l'absurde
à travers lesquelles nous nous identifierons
à un certain lieu
dans la hiérarchie de la solitude
de nous-mêmes.

## 114. La mort qui habite sans entrave

Des racines noueuses de pensées s'enfoncent hystériquement dans les rives des paroles parmi lesquelles nous drainons les jours sans-abri pour la mort qui habite sans entrave dans chaque éternité de moment que nous voudrions donner à l'amour qui nous a été tué par le destin de ce monde de l'absurde pour être servi par les illusions de la vie et du bonheur à la table où se délectent les douleurs.

#### 115. Où nous n'irons plus jamais

Les flammes de souvenirs perdus brûlent les soupirs des sourires figés sous les dalles des tombes de quelques espoirs, dans les cimetières des mots que nous nous sommes dits la dernière fois, comme un adieu aux blizzards des sentiments qui vont suivre pour couvrir de neige les éternités des moments gelés sur les routes de certains rêves où nous n'irons plus jamais.

# 116. Des royaumes de la mort

Les murs massifs des regards écrasent du poids de leur errance tous les espoirs de s'échapper aux royaumes de la mort que nous traversons, chacun d'entre nous, armé seulement de la soif de pouvoir aimer que nous étanchons, à chaque fois, par l'eau amère du désespoir versée pour nous dans les coupes du désert de l'absurde que nous buvons sans aucune hésitation.

#### 117. Sur les distances sans fin

Les pensées blessées par les flèches empoisonnées des attentes dans les stations laissées par les espoirs tombent sur les épaules des cris sourds des couchers de soleil aux ailes effondrées sur les cœurs de cire d'horizons qui fondent pour nous sous les flammes des regrets qui commencent à neiger sur les distances sans fin des illusions de vie et de mort dans les corps desquelles nous perdons les sentiments.

### 118. Je t'invite, Amour

Je t'invite, Amour, au bal enchanté des rêves, habillé en robe blanche de soie. que l'on puisse danser cachés par les masques du bonheur afin que même la mort ne sache plus qui nous sommes parmi les autres invités qui jouent les rôles de statues vivantes, perdues parmi les jours sans abri des illusions de la vie et du bonheur qu'ils consomment crues ou cuites, assaisonnées de toutes sortes de mensonges, selon le goût et le désir de chacun.

Je t'invite, Amour, perdons-nous aux yeux du ciel du serein volé par les espoirs sur la voûte arquée, pour ne plus exister, des ponts des regrets qui unissent les rives des des souvenirs et celles des douleurs.

Je t'invite, Amour, à être nous-mêmes avec l'étranger subconscient de l'infini qui est encore en nous.

## 119. Je sais que nous sommes des étoiles filantes

Je sais que nous sommes des étoiles filantes sur les fronts fatigués des souvenirs de l'éternité d'un amour qui lutte pour nous montrer les fleurs des larmes qui poussent sur l'éclat du miroir de l'infini de notre cœur de feu qui attend d'être éteint par la mort, qui ne trouve son équilibre que quand elle se nourrit de nous.

Je sais que nous sommes des étoiles filantes volées au regard sans fin de la lumière divine par laquelle Dieu chasse ses ténèbres froides et indifférentes du non-être auxquelles il a donné, par erreur, le souffle avec notre douleur et notre désespoir d'être offerts à un monde de l'absurde.

#### 120. Pour chasser sa mort

Combien plus devons-nous grimper? Nous gravissons les marches froides et sourdes des douleurs qui sont vêtues de coupes de désert, des cœurs perdus aux portes des cathédrales des orgueils d'un dieu solidaire avec la vanité qu'il a créée pour nous, seulement pour nous, derrière les icônes des sourires perfides que nous prions, sachant qu'ils appartiennent aux péchés originels dont il a fait des boucliers afin que nous ne réussissions jamais à chasser sa mort de ce monde de l'absurde.

## 121. Nous a promis en retour

Les ailes des anges ont neigé sur les cheveux ondulés des cœurs des mots que nos sentiments voudraient peigner dans leur vol vers les royaumes de l'infini d'un amour où nous espérons en vain que nous arriverons si nous sommes libérés par la mort qui nous a promis en retour des illusions de la vie et de du bonheur de plus en plus proches des âmes sombres, de l'absurdité d'être né dans un monde de désespoir et de douleur.

#### 122. Moisissure du futur

Les paumes des espoirs sortent du goudron de l'enfer de ce monde en suppliant un dieu étranger à nous de libérer pour nous l'étranger subconscient dans les royaumes transcendantaux de nos propres consciences qui pourraient ouvrir en grand les portes fermées de l'amour autour desquelles sont toujours errants les regards de certains jours sans-abri entre les murs desquels nous sommes obligés de vivre avec la moisissure du futur.

## 123. Qui monte toujours

Les murs fatigués des souvenirs ne nous laissent pas aller plus loin que l'horizon de la douleur et du désespoir qui monte toujours sur la poussière de notre incarnation dans l'absurdité froide et impersonnelle de ce monde tenu en esclavage par la mort que nous atteignons pour lui devoir tout, même l'Amour des bras duquel nous avons été kidnappés quelque part, un jour, avant notre naissance.

### 124. Stations perdues dans les cascades de larmes

Des stations perdues dans les cascades de larmes qui coulent vers nous sur les visages des mauvaises herbes des pensées qui attisent le cri sourd du long sifflement des trains de séparation, pour toujours, par nous-même, parmi les locomotives de souvenirs qui tirent à peine le passé dans les traces abandonnées de tes yeux, Amour.

#### 125. Nous construirons des cathédrales de l'absurde

Nous nous sommes noyés dans la rosée des larmes de feu de fleurs sauvages dont les vagues battues par les cœurs du vent du passé frappent puissamment les rivages des souvenirs qui se brisent dans l'océan de la douleur au nom de la Solitude sur lequel nous naviguons sans fin à la recherche de Dieu qui nous donne enfin la mort salvatrice à partir du corps de laquelle nous construirons des cathédrales de l'absurde, pour que nous puissions prier à l'autel de ses péchés originels.

## 126. Les illusions de la vie et du bonheur des péchés originels

le t'ai donné une éternité d'espoir, Amour, attendant que tu me donnes ta main de l'infini que je serrerai pour toi au cœur du feu du sentiment que je voudrais te donner à la croisée des chemins du destin où la mort me pousse à choisir les cimetières des mots que je vais te dire sous les fenêtres de l'absurde, sous les fenêtres de l'absurde pendant que j'aimerais pouvoir courir vers les yeux du ciel de l'infini de l'âme de mon étranger subconscient qui te cherche avant le temps, Amour, depuis qu'il a été enlevé par les illusions de la vie et du bonheur des péchés originels.

#### 127. Je ne pourrais plus m'intégrer dans la trace de vos rêves

Je t'ai rencontré sans plus être toi, Amour, ou peut-être que je ne pourrais plus m'intégrer, dans la trace de vos rêves dans laquelle je me suis quelque part, un jour, embrassant ton front d'étoile éternelle qui brille maintenant sur la voûte d'une autre âme ; ceci ne semble plus m'appartenir, à moi, mais à l'oubli.

Je veux que tu reviennes comme tu étais au-delà de la mort qui nous a séparés des cieux de l'infini, sur lesquels nous avons volé, étant les anges de lumière divine, de la profondeur dans les vagues de laquelle nous baignons, les fleurs des larmes du bonheur vaincues enfin par la solitude imposée par les illusions de la vie aux non-sens de l'existence.

# 128. Quand il viendra il ne nous quittera pas plus

Couronnes de moisissure, la mort nous met sur le front du destin destiné à être une statue vivante de la vanité au théâtre de ceux qui doivent tenir leurs performances ensemble avec les non-sens de l'existence et les péchés originels d'un dieu absent, à chaque fois, des répétitions de la pièce nommée Absurdité dans laquelle jouent comme figurants des cohortes entières de saints descendus des icônes polies de désespoir devant lesquelles nous prions avec ferveur l'amour qui, quand il viendra, ne nous quittera plus jamais.

## 129. Chaque geste

Les racines sentimentales sont éparpillées sur les cathédrales en ruine de quelques sourires naufragés sur les vagues de souvenirs emmenés nulle part par les vains espoirs qui commencent à neiger sur nous avec des éclats du sablier brisé d'un passé qui nous coupe chaque geste dont les ailes pourraient voler au-delà des erreurs de la création d'un dieu de personne, sans s'effondrer, comme le font à chaque fois les rêves sur les autels des péchés originels qui nous maintiennent liés avec les chaînes de la mort aux non-sens de l'existence.

## 130. De construire pour nous des cimetières entiers des mots

Nous étions ensemble, en courant, sur le ciel qui n'a pas été taché par le sang des couchers de soleil qui pouraient nous séparer de l'éternité du moment dans lequel nous nous sommes réfugiés, les sentiments cernés par les murs froids et mesquins des illusions de la vie et de la mort à partir desquelles nous avons été obligés de construire pour nous des cimetières entiers de mots que nous offrons à notre propre destin, pour qu'il puisse abriter en eux le futur.

#### 131. La mort omniprésente

Les serrures lourdes des illusions de vie et de bonheur chargent nos cœurs de centaines de pensées qui ont battu les horizons désertés de la solitude vers nulle part à siroter dans leurs coupes du désert les cortèges funéraires des moments que le destin conduit pour nous vers la mort omniprésente à travers tous les souffles des rêves dont je croyais encore qu'ils pouvaient nous sauver de notre propre incarnation dans les péchés originels des non-sens de l'existence.

### 132. Restent décorporalisées

Les grilles de vérité,
nous tiennent, l'espoir menotté,
dans le monde où la mort est la reine
de tout le destin
de l'absurdité
d'un monde
créé spécifiquement par Dieu
pour les délices de la souffrance
qui se fait une fête
des corps de nos paroles
dont les âmes
restent décorporalisées
à travers les traces du désir,
abandonnées
même par la mort.

#### 133. Ils nous vendent le passé à chaque fois

Les illusions de la vie et du bonheur nous vendent à chaque fois le passé sur les étals des opinions rouillées où on nous offre de nouvelles chances de conduire notre amour à la mort dont le nimbe brodé d'Oubli ne peut attendre d'être placé sur nos fronts flétris par les rides de tant de significations que nous les avons portées sur les épaules des mots, toute notre Vie, sans savoir pourquoi les non-sens de l'existence ne nous montrent jamais jusqu'où ils nous ont emmenés, de l'étranger de notre subconscient.

#### 134. Les ailes désolées

Les ailes désolées voltigent, parcourant les souffrances de la distance qui nous sépare du vol des rêves qui nous élève d'une façon menaçante vers les cieux des couchers de soleil de nos êtres de sorte que lorsque nous tombons des bras de faux sourires des saints de la douleur - desquels aucun de nous n'a jamais cru qu'ils libéreraient notre amour des prisons de l'absurdité des illusions de la vie et de la mort nous brisons nos âmes d'où jaillit le sang de la solitude de certains couchers de soleil qu'ils ont prédit pour nous, à chaque fois, seulement la nuit dans laquelle nous sommes perdus pour toujours sans que nous puissions jamais nous trouver.

### 135. Seulement après que nous ayons été livrés à la mort

Éparpillés par le temps de personne nous enterrons chaque fragment du moment dans les cœurs du désert de pensées de plus en plus décomposés dans les couleurs essentielles de la douleur de quelques saints que j'ai créés à la place d'un dieu qui n'était pas le nôtre de toute façon et qui s'est avéré être si absent face à ce monde que même le salut des péchés originels doit venir à nous, seulement après que nous ayons été livrés à la Mort selon l'accord prénuptial signé par les illusions de la vie avec les non-sens de l'existence que nous honorons de notre présence.

### 136. Sur les rivages de quelques mots

Les tiges des regrets cultivés dans les vallées profondes des rides nous attendent pour les escalader avec les illusions de notre vie et de notre mort. Ils veulent nous montrer le plus précisément possible L'âge qu'ils peuvent avoir, les souffrances d'un amour qui a atteint la fin des pouvoirs des non-sens de l'existence qui ne nous laisseront jamais embrasser l'absolu avec l'infini auquel nous avons rêvé quelque part, un jour, sur les rivages de quelques mots si rongés maintenant par les vagues des regrets, les seuls qui soient restés pour nous aider à traverser le zèbre du bien et du mal vers le royaume qui appartient à la mort.

#### 137. Les hauteurs du ciel d'un dieu absent

Les fenêtres des souvenirs sont brisées par les pierres des péchés originels jetées par les saints de notre aliénation de soi que j'ai priés avec ferveur, à chaque fois, de descendre aussi pour nous - mais ils ne l'ont pas fait des icônes cachées à travers les hauteurs du ciel d'un dieu absent qui ne pouvait pas être le nôtre vu toutes les menaces et les souffrances qu'il a créées pour nous, faisant une erreur amère quand il a prononcé avec désinvolture la parole de la Genèse qui devait avoir un son différent pour ne pas donner à la mort toute la richesse des sentiments qui pourraient appartenir à l'amour dans ce monde qui est ainsi devenu un royaume de vanité, d'absurde et de douleur.

### 138. Seuls les pas froids

Dis-moi, Espoir, où as-tu appris à mourir embrassé par l'ombre du destin que nous sommes obligés de suivre ensemble, avec l'amour? Peu importe le nombre d'obstacles que nous pouvons trouver sur notre chemin vers la mort sans laquelle personne ne peut être jamais accompli. Seuls les pas froids des tombeaux des mots descendent profondément dans l'âme du souvenir de la poussière de laquelle germeront d'autres et d'autres fleurs de larmes dont aucune ne sera plus de notre temps.

#### 139. Elles séduisent la mort

Des vitrines chargées de souffrances séduisent la mort pour applaudir nos destins qui ont mis en scène pour nous les jeux des illusions de la vie que nous, statues vivantes de l'absurde. sommes obligées d'interpréter jusqu'à la dernière phrase de la douleur. après quoi nous pouvons nous noyer dans les larmes du ciel de certains mots sillonnés par les éclairs d'un amour dont les traces de lumière divine brisent la nuit de l'absurde. laissant scintiller quelques espoirs errants qui n'ont pas le pouvoir d'enflammer pour nous la voûte des rêves dans laquelle nous venions de vivre avec les flammes des regards prêts à mettre le feu à la voûte de certains sentiments dont les rôles ont été supprimés à la hâte par les non-sens de l'existence qui les ont jetés sur les déserts des restes de pensées, là où personne ne les cherchera jamais.

#### 140. En réalité il n'a jamais été

Laisse-les moi. Dieu. les horizons, pour que je puisse m'appuyer sur les murs qui soutiennent la grandeur et la décadence de tant de couchers ou de levers de Soleil ensanglantés par les lames tranchantes des significations sur les épaules desquelles nos destins ont été laissés pour pouvoir aimer sans savoir que tout ce qui est appartient aux non-sens de l'existence dont les corps deviendront des étoiles filantes, quelques larmes qui couleront sur la face du temps d'autres mondes sans que rien ne reste de ce rêve du présent qui en réalité n'a jamais été.

### 141. Avec les éclaboussures empoisonnées

Des couronnes d'épines poussent sous le ciel de plomb des coupes du désert d'où nous buvons la pluie des moments tombée avec les éclaboussures empoisonnées des non-sens de l'existence qui lavent nos fronts moites des paroles qui ont couru sans arrêt sur toute la distance entre notre destin et ce présent qui n'existera même jamais sans les illusions de la vie et de la mort de nos propres vanités.

#### 142. Elles frappaient aux portes de la vérité

Nous nous sommes perdus dans les cheveux déchirés par les larmes des moments hypnotisés par les illusions de la vie et de la mort qui frappaient aux portes de la vérité sans que nous leur ouvrions entièrement les cœurs de feu des rêves parce que nous savions à quel point peuvent être cruelles avec l'amour les vanités quand elles ont été mises devant le fait accompli par lequel elles auraient dû se rendre compte que nous ne le chasserons jamais des murs en ruine de nos propres sentiments que nous ne peindrons plus jamais parce que nous voulons les écouter les premières significations de notre rencontre avec le destin, moment qui ne reviendra plus jamais.

## 143. Aux pieds de notre étranger subconscient

Les ailes blessées des attentes tombent brisées sur les stations désertes des cœurs qui ont cessé de battre, des moments dans les âmes desquels j'espérais te revoir, Amour, avec les anges des rêves pour aller ensemble à l'autel de la vérité absolue où nous tomberons aux pieds de notre étranger subconscient dans les yeux duquel nous regarderons l'immortalité avec l'aide de laquelle nous pourrons faire face à la mort.

#### 144. Nous aurions été et aujourd'hui ensemble

Les distances brisées par les murs des oppositions des illusions de la vie et de la mort ne nous permettent pas de nous approcher de votre âme, Amour, à côté de laquelle nous aurions été et aujourd'hui, ensemble. sous le même ciel d'un seul être que nous serions devenus sans tenir compte des ondes nerveuses des vanités qui essaient toujours d'écraser l'infini dans les cœurs de feu qui ont été éteints pour nous par l'absurdité des non-sens de l'existence dans les rues poussiéreuses du temps.

## 145. À travers lesquelles passent les cœurs de vent

Les sources sèches des regards hantent le désert sans fin des fleurs de larmes séchées sur les fenêtres brisées des souvenirs à travers lesquelles passent les cœurs de vent qui battent vers nulle part, vers les coupes du désert οù boivent leur vanité nos jours sans-abri entre les murs desquels nous tombons en ruine; et nous, avec les espoirs si glacés qu'ils sont forcés de se couvrir de l'absurde et de la vanité des illusions de la vie et de la mort.

## 146. Les épines de questions de plus en plus acérées

Les adresses abandonnées par les pensées empoisonnent leurs âmes de mots dont les épines de questions de plus en plus acérées brisent la viande fine des significations dans le corps desquelles habite pour nous l'amour qui a osé marcher devant les icônes et prier avec ferveur un dieu qui non seulement n'était pas le nôtre mais qui a également mis des saints pour nous montrer le chemin vers la mort gardée avec soin par les péchés originels de l'absurde afin de la déterminer pour nous quitter.

#### 147. Les étendues désertiques des mots

Des cascades de remords tombent dans les profondeurs de plus en plus turbulentes des âmes abandonnées même par les traces des ombres de quelques réunions à travers les corps desquelles battent maintenant chaotiquement les cœurs de vent des vanités.

Les cris sourds de souvenirs remuent les étendues désertiques des mots si assoiffés de toute goutte de redécouverte qu'ils sont venus creuser en vain même dans les rochers de l'absurde pour le sourire le plus insignifiant de votre visage, Amour.

# 148. Sur les royaumes de glace

Les dieux en carton prennent à chaque fois feu à cause des significations qui brûlent l'amour ne laissant que l'absurde pour régner sur les royaumes de glace des paroles qui tourmentent nos âmes de plus en plus enneigées de la neige sale des hiérarchies dont les avalanches tuent notre futur à la demande des illusions de la vie et de la mort sur les étendues desquelles nous devons errer.

#### 149. Routes modernisées

Des aubes errantes à travers les labyrinthes sans bords des pensées de goudron utilisées pour couler l'asphalte noir de l'oubli par les non-sens de l'existence des routes modernisées par la douleur sur laquelle courent les nouveaux espoirs, sans se coincer dans les fosses de quelques souvenirs dont les traces gâteraient leurs semelles de plus en plus rongées par les mots sur lesquels repose la mort.

#### 150. Gravissant les traces de la vérité absolue

Sommes-nous encore
ceux, écrasés par le temps froid et indifférent,
qui courions vers l'infini d'un amour ?
gravissant les traces
de la vérité absolue
d'un amour
dont nous pensions qu'il nous aiderait
à redécouvrir notre passé
avant la naissance
quand nous rencontrerons
l'étranger subconscient
qui connaît certainement le chemin vers l'absolu
qui nous aidera à nous échapper
des royaumes de l'absurdité
des illusions de la vie et de la mort.

### 151. Je savais que tu étais le passé du mon futur

Quand je t'ai vu pour la première fois, Amour, je savais que tu étais le passé du mon futur dans la rue du destin ο'n nous allions marcher ensemble parmi les adresses ruinées des non-sens de l'existence avec tous les droits donnés par l'absurdité des illusions de la vie et de la mort avant même que nous ne soyons nés que pour faire des erreurs avec les péchés originels pour nous motiver, pour nous guider avec toute la force que la douleur a encore vers la mort.

### 152. Les cœurs de glace des mots fondent

Des attentes rebelles sont tuées dans les tranchées des espoirs, qui ont quitté la lutte avec nous-mêmes, désertant les horizons d'autres royaumes où il neige avec bonheur sur les aubes où erre la solitude qui ne les retrouve plus jamais, où même les cœurs de glace des mots fondent devenant des bougies de rêves sur l'autel de l'amour, où même ceux qui, comme nous, sont condamnés aux non-sens de l'existence, des illusions de la vie et de la mort peuvent rencontrer la vérité absolue.

#### 153. Nous devons la payer

Des bouquets de fleurs de ciel versent leurs nuages de souvenirs sur les fenêtres de feu des paroles qui brûlent nos âmes de regards dont les cendres sont transportées par les processions funéraires des éternités des moments vers les cimetières des pensées où nous attendent à chaque fois les non-sens de l'existence qui nous montrent la facture que nous devons payer à l'absurdité de la mort...

#### 154. Sur les ruelles pavées d'étoiles filantes

Les portes ruinées des regards sont verrouillées par les chaînes rouillées des pensées qui portent à peine les lourds cadenas des mots qui les maintiennent fermées, protégées de la vérité parce que c'est ce que veulent les illusions de la vie et de la mort pour que nous restions aussi loin que possible de l'amour qui nous a perdus quelque part, un jour, avant même que nous sommes nés sur les ruelles pavées avec des étoiles filantes d'un monde perdu.

Sommaire

| ı. – Rêve et réalité                       | 7  |
|--------------------------------------------|----|
| 2. – Fatigue                               |    |
| 3. – La hiérarchie de la vanité            | 9  |
| 4. – Prières amères                        | 10 |
| 5. – Tempête de mots                       |    |
| 6. – Pureté et perfection                  | 12 |
| 7. – Plaisirs charnels                     |    |
| 8. – L'étranger qui nous donne le soufflé  |    |
| 9. – Sur des notes de piano                |    |
| 10. – Le ciel de la mémoire                |    |
| ıı. – Harmonie                             |    |
| 12. – Le feu de l'impuissance              | 18 |
| 13. – Perfection                           |    |
| 14. – Débauche                             |    |
| 15. – Adresses des excuses                 |    |
| 16. – Les tombes des souvenirs             | 22 |
| 17. – La pluie des rêves                   |    |
| 18. – La foire de l'existence              |    |
| 19. – Chats existentiels                   | _  |
| 20. – Le non-sens de l'existence           |    |
| 21. – L'éternité de nos âmes               | •  |
| 22. – Parmi les définitions                |    |
| 23. – Contrats nuptiaux                    | -  |
| 24. – Le jeu de la vie avec la mort        |    |
| 25. – Fraternités des péchés.              |    |
| 26. – Industrie de la viande existentielle |    |
| 27. – Les mathématiques de l'existence     |    |
| 28. – Le sang des questions                | 34 |
| 29. – Pièces manquantes                    |    |
| 30. – La chance de l'illusion de la vie    | 36 |
| 31. – La logique de l'illusion de la vie   | 37 |
| 32. – L'arbre du salut                     | 38 |
| 33. – L'étoile de l'immortalité            |    |
| 34. – Identité                             |    |
| 35. – Sacrifice                            | -  |
| 36. – Faillite Stellaire                   |    |
| 37. – Vierge prostituée                    |    |
| 38. – Échafaud                             |    |
| 39. – Bourdons d'abeilles                  | 45 |

| 40. – Lieux de culte                                     | 46 |
|----------------------------------------------------------|----|
| 41. – Le feu de camp de l'enfer                          | 47 |
| 42. – L'automne sentimental                              | 48 |
| 43. – Le passé des étoiles                               | 49 |
| 44. – Nuit de cristal                                    | 50 |
| 45 Moi, le voyageur                                      | 51 |
| 46. – Anneau de mariage poussiéreux                      | 52 |
| 47. – Face à l'éternité                                  | 53 |
| 48. – Caravanes sans fin                                 | 54 |
| 49. – Étoile de la mort                                  | 55 |
| 50. – Le Futur exilé                                     | 56 |
| 51. – Réunions des crimes                                | 57 |
| 52. – Seulement toi                                      | 58 |
| 53 L'aube de ta vie                                      | 59 |
| 54. – Le droit à la Chance                               | 60 |
| 55 Tiges de rêves                                        | 61 |
| 56. – La porte du moment                                 | 62 |
| 57. – Les passions du crépuscule                         | 63 |
| 58. – Lèvres gelées                                      | 64 |
| 59. – Méchanceté                                         | 65 |
| 6o. – Perfidie                                           | 66 |
| 61 Diabolique                                            | 67 |
| 62. – Relaxation                                         | 68 |
| 63. – Le dieu joueur                                     | 69 |
| 64. – Dette                                              | 70 |
| 65. – Boîte de la miséricorde pleine                     |    |
| 66. – Je veux le vrai dieu                               | 72 |
| 67. – Publicité                                          | 73 |
| 68. – Repères communs                                    |    |
| 69. – Couteaux du futur                                  | 75 |
| 70. – Ailes neigeuse                                     | 76 |
| 71. – Tout notre moment                                  | 77 |
| 72. – À notre image et ressemblance                      |    |
| 73. – Corruption                                         |    |
| 74. – Les corps des questions                            | 8o |
| 75. – Sans le ciel                                       |    |
| 76. – Alors, la mort deviendrait-elle la vérité absolue? | 82 |
| 77. – Rencontre avec le destin                           | 83 |
| 78. – J'ai cru en l'éternité de l'amour                  | 84 |

| 79 Chaînes des espoirs toujours non-accomplis         |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 8o. – Les épaves des âmes                             | 96  |
| 81. – Dans les vies des étoiles filantes              | 97  |
| 82. – Quand nous prions le destin                     |     |
| 83 Elles affrontent le froid des regards              | 99  |
| 84. – L'aide donnée par la mort                       | 100 |
| 85. – Dans la poussière de la mort                    |     |
| 86. – Chaudes et gourmandes d'absurdité               | 102 |
| 87. – Les fenêtres transparentes de l'amour           |     |
| 88 Les pas déterminés des péchés originels            | 104 |
| 89. – À traverser la rue                              |     |
| 90. – Ailes blanches et noires                        | 106 |
| 91. – Abondamment peinte                              |     |
| 92. – À la table de fête dressée par notre propre vie |     |
| 93 Fers à cheval rouillés                             |     |
| 94. – Dans lequel ils ont été construits pour nous    |     |
| 95 Les regards des rues désertes                      |     |
| 96. – Les rivages de l'absurde                        |     |
| 97. – Où nous serons obligés de rester                | _   |
| 98. – La bougie des espoirs                           |     |
| 99. – L'autel du désert                               |     |
| 100. – Sur les chemins de fer rouillés de la vanité   |     |
| 101. – C'est un froid insupportable                   |     |
| 102. – Et nous n'étions plus                          |     |
| 103. – Ce qui n'a pas tardé à apparaître              |     |
| 104. – Les fleurs des larmes de la rencontre          |     |
| 105. – À travers lesquels la mort écrase nos rêves    |     |
| 106. – Le cœur de glace de la mort                    |     |
| 107. – Notre étoile                                   | _   |
| 108. – Aux fêtes onomastiques de l'absurde            |     |
| 109. – Le cœur de feu de la liberté de soi            |     |
| 110. – Les âmes des horizons perdus                   |     |
| 111. – Les respirations des années.                   |     |
| 112. – Le grand secret                                |     |
| 113. – Il fait si froid                               | _   |
| 114. – La mort qui habite sans entrave                | _   |
| 115. – Où nous n'irons plus jamais                    |     |
| 116. – Des royaumes de la mort                        | 132 |

| 117. – Sur les distances sans fin                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 118. – Je t'invite, Amour                                         |     |
| 119. – Je sais que nous sommes des étoiles filantes               | 135 |
| 120. – Pour chasser sa mort.                                      | 136 |
| 121. – Nous a promis en retour                                    |     |
| 122. – Moisissure du futur                                        | 138 |
| 123. – Qui monte toujours                                         | 139 |
| 124. – Stations perdues dans les cascades de larmes               | 140 |
| 125. – Nous construirons des cathédrales de l'absurde             | 141 |
| 126. – Les illusions de la vie et du bonheur des péchés originels | 142 |
| 127. – Je ne pourrais plus m'intégrer dans la trace de vos rêves  |     |
| 128. – Quand il viendra il ne nous quittera pas plus              | 144 |
| 129. – Chaque geste                                               | 145 |
| 130. – De construire pour nous des cimetières entiers des mots    | 146 |
| 131. – La mort omniprésente                                       | 147 |
| 132. – Restent décorporalisées                                    |     |
| 133. – Ils nous vendent le passé à chaque fois                    | 149 |
| 134. – Les ailes désolées                                         |     |
| 135. – Seulement après que nous ayons été livrés à la mort        |     |
| 136. – Sur les rivages de quelques mots                           | 152 |
| 137. – Les hauteurs du ciel d'un dieu absent                      | 153 |
| 138. – Seuls les pas froids                                       |     |
| 139. – Elles séduisent la mort                                    |     |
| 140. – En réalité il n'a jamais été                               |     |
| 141. – Avec les éclaboussures empoisonnées                        |     |
| 142. – Elles frappaient aux portes de la vérité                   |     |
| 143. – Aux pieds de notre étranger subconscient                   | 159 |
| 144. – Nous aurions été et aujourd'hui ensemble                   |     |
| 145. – À travers lesquelles passent les cœurs de vent             |     |
| 146. – Les épines de questions de plus en plus acérées            |     |
| 147. – Les étendues désertiques des mots                          |     |
| 148. – Sur les royaumes de glace                                  |     |
| 149. – Routes modernisées                                         | _   |
| 150. – Gravissant les traces de la vérité absolue                 |     |
| 151. – Je savais que tu étais le passé du mon futur               |     |
| 152. – Les cœurs de glace des mots fondent                        | 168 |
| 153. – Nous devons la payer                                       |     |
| 154. – Sur les ruelles pavées d'étoiles filantes                  | 170 |
|                                                                   |     |